Memo drawn up by Dr. C. E. Dolman, Prof. of Bacteriology, Medical School, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia.

Dr. Dolman, who is writing a history of bacteriology, spent a week in the Osler Library, and was specially interested in the Redi letters in this volume.



Meso drawn up by Dr. C. E. Dolman, Prof. of Bacteriology, Seniosi school, University of Pritish Volumbis, Vancouver, British Colombia

Or. Dolman, who is writing a mistory of Darterleiouy, twent a week in the Unior Library, and was appealally interested in the Redi letters in this volume.

Qn.

## RE: BAGLIVI LETTERS - BIBL. OSL. NO. 7516

The Scalzi review ... "Giorgio Baglivi ..." Gazetta medica di Roma (15.x.1889 &c.) ... see typescript of this paper in Dr. Francis's envelope of notes — undoubtedly refers to this collection, and not to the Haller, or any other collection. As cited by Scalzi, the letters are instrictly chronological order, which must have entailed a big job of disentangling. He had access to them "through the courtesy of the noble and learned Gian Carlo Rossi," some time before 1889 (the date of his review). His summaries of the contents are useful, but cursory, and I detected a few inaccuracies.

Bibl. Osl. says: "A note by a former owner, Giancarlo Rossi, is on folio 324"." (It is presumably coincidental that Osler bought the volume from D. G. Rossi, antiquarian bookseller, in 1908). Giancarlo Rossi was possibly related to the Altemps ducal family, from whose estate Osler acquired the letters, through D. G. Rossi; but more likely they were purchased by Altemps from Giancarlo Rossi between 1889 to 1908. From what source did Haller procure the later collection of Baglivi correspondence?

The "note" refered to by Osler is a neat, pencilled signature, apparently by the same hand responsible for the pencilled folio numbers (up to fol. 321) appended to a four-page list of the letters, in a late 17th-century hand. A quick check indicates that the present sequence of the letters, illogical though it be, corresponds with this original list (folio 323-4). The letters had presumably been kept (or bound) in conformity with this list; and when rebound by Maltby, Oxford, in 1928, the same sequence was followed. While there might be many more satisfactory sequences, e.g. purely chronological, or by authors, or by topics, perhaps the overriding consideration is this "master list".

However, as things are now, this list could soon be departed from, since many of the individual letters are adrift, and the whole collection is in some jeopardy from even the most careful handling. Some form of cellophane sleeves would seem indicated for some or all of the loose leaves — at least. These could be kept in the original sequence, but lists of cross-references (authors and subjects), and possibly faithful translations of the more interesting items, if not of all, would seem rather overdue.

The question of the actual number of letters is in a confusing state, and in their present condition, is difficult to settle, e.g.

a) In the original list (folio 323-4), 161 are cited.

b) Under Giancarlo Rossi's signature, someone (Dr. Francis?) has pencilled "174 letters in all".

c) The last letter in the volume is numbered 215, folio 322.

## RE: BAGLIVI LETTERS - BIBL. OSL. WO. 7516

The Scalzi review ... "Giorgio Baglivi ..." Cazetta medica di Roma (15.x.1889 &c.) ... see typescript of this paper in Dr. Francis's envelope of notes — undoubtedly refere to this collection, and not to the Haller, or any other collection. As cited by Scalzi, the letters are in strictly chronological order, which must have entailed a big job of disentangling. He had access to them "through the courtesy of the noble and learned Gian Carlo Rossi, some time before 1889 (the date of his review). His summaries of the contents are useful, but cursory, and I detected a few inaccuracies.

Bibl. Cal. says: "A note by a former owner, Giancarlo Rossi, is on folio 324"." (It is presumably coincidental that Osler bought the volume from D. G. Rossi, antiquarian bookseller, in 1908). Giancarlo Rossi was possibly related to the Altemps ducal family, from whose estate Osler acquired the letters, through D. G. Rossi; but more likely they were purchased by Altemps from Giancarlo Rossi between 1889 to 1908. From what source did Haller procure the later collection of Baglivi correspondence?

The "note" refered to by Osler is a neat, pencilled eignature, apparently by the same hand responsible for the pencilled folio numbers (up to fol. 321) appended to a four-page list of the letters, in a late 17th-century hand. A quick check indicates that the present sequence of the letters, illogical though it be, corresponds with this original list (folto 323-4). The letters had presumably been kept (or bound) in conformity with this list; and when rebound by Maltby, Oxford, in 1928, the same sequence was followed. While there might be many more satisfactory sequences, e.g. purely chronological, or by authors, or by topics, perhaps the overriding consideration is this "master list".

However, as things are now, this list could soon be departed from, since many of the individual letters are satift, and the whole collection is in some jeopardy from even the most careful handling. Some form of cellophane sleeves would seem indicated for some or all of the loose leaves - at least. These could be kept in the original sequence, but lists of cross-references (authors and subjects), and possibly faithful translations of the more interesting items, if not of all, would seem rather overdue.

The question of the actual number of letters is in a confusing state, and in their present condition, is difficult to settle, e.g.

a) In the original list (folio 323-4), 161 are cited.
b) Under Ciancarlo Rossi's signature, someone (Dr. Francis?)
has pencilled "174 letters in all".
c) The last letter in the volume is numbered 215, folio 322.

d) Scalzi refers to 169, and summarizes the contents of this number.

e) Osler (in <u>Bibl. Osl.</u>) refers to <u>151</u> letters to Baglivi, and 23 autograph drafts or copies of his replies, i.e., 174 in all; and also to 324 leaves. These figures, therefore, correspond to data (b) and (c). Where the "extras" come from, and whether still present, are interesting points.

C. E. Dolman,

ejacinos enjacultamus bas . Odi of erelet isless (b

e) Osler (in Bibl. Osl.) refers to 151 letters to
Baglivi, and 25 autograph drafts or copies of his
replies, i.e., 174 in all; and also to 324 leaves.
These figures, therefore, correspond to data (h)
and (c). Where the "extras" come from, and whether
still present, are interesting points.

designation of all the state of annual to the state of the polymen.

13,x11.62 Variable to the contract of the cont

nes open at collecterate to printere set elected to the collecter to the c

pos he has no seek to bernelond brow view worth of hege learning out at few od blood weet? In at it officers can . (expectes bas evadous) descentificación to the life to to the health partners at you was to acc

chose of limitals we terrised on a sold

in 'elected the property and an interpretation of the contract of the contract

This letter, dotes 6 Aury 1692, in which Redi refers 6. passage 5 very large calcula, is "bound" in the Baglini volume (letter 67, f. 109) after the letter dates 27 Sept 1692, in which he mentions passage I small talcula. (Both letters described in B. henris' paper)

#### REDI'S RENAL CALCULI

The following extracts are translated from apparently unpublished originals in Baglivi's letter book (no. 7516) in the Osler Library. Both letters were written to Giorgio Baglivi in 1692 by Francesco Redi (1626-97), pioneer biologist and one of our best medical poets. He probably underestimated his brilliant young correspondent's age andguessed he would reach 100 in 1770, which figures, extra large and clear, are underlined. Baglivi, as it happened, actually reached those figures but in bad order, for it was in 1707 that he died at the early age of 38.

## 6 August, 1692 ( leaf 109):

Since noticing that I have grown old, yes, seriously old, I make occasional slips in my writing, and believe me, dear friend Signor Giorgio, it distresses me greatly. Recently I have been tormented by calculi and have given birth to Five of the hugest!

A Domino factum est istud ("It is the Lord's doing"— the rest of the verse, "and it is marvelous in our eyes", being doubtless implied). Patience! And moreover they have left me prostrated. Patience again, patience! If you don't believe it, I am planning to come back and remind you of it in the year 1770, and then you'll get a fright. I jest because at the moment there is no pain; but when the calculi are racking me it is no laughing matter.

## 27 September, 1692 (leaf 95):

By the good grace of the Blessed Deity I am at present in perfect, really perfect, health, after passing seven small calculi which had made their way down from the kidneys into the bladder. So now, in short, I am perfectly well, and am really and truly your Servant.

## REDI'S REWAL CALCULT

The following extracts are translated from apparently unpublished originals in Baglivi's letter book (no. 7516) in the Osler Library. Both letters were written to Giorgio Baglivi in 1692 by Francesco Redi (1626-97), pioneer biologist and one of our best medical poets. He probably underestimated his brilliant young correspondents age and andguessed he would reach 100 in 1770, which figures, extra large and clear, are underlined. Baglivi, as it happened, actually reached those figures but in bad order, for it was in 1707 that he died at the early age of 38.

## 6 August, 1692 ( leaf 109):

Since noticing that I have grown old, yes, seriously old, I make occasional slips in my writing, and believe me, dear friend Signor Giorgio, it distresses me greatly. Herently I have been tormented by calculi and have given birth to five of the hugest!

Action factor act is the five of the hugest!

The rest of the verse, "and it is marvelous in our eyes", being doubtless implied). Patience! And moreover they have left me prostrated. Patience again, patience! If you don't believe it, I am planning to come back and remind you of it in the year 1770, and then you'll get a fright. I jest because at the moment there is no pain; but when the calculi are racking me it is no laughing matter.

# 27 September, 1692 (leaf 95):

By the good grace of the Blessed Deity I am at present in perfect, really perfect, health, after passing seven small calculi which had made their way down from the kidneys into the bladder. So now, in short, I am perfectly well, and am really and truly your Servant.

Dr. Ladislao Münster - Corrispondenza inedita fra Marcello
Malpighi e il medico Modio sulle conseguenze dell' infortunio
subito da Innocenzo XII<sup>o</sup>. Estratto dalla Rivista Medica per
il Clero - Anno XVIII. N. 12 Dicembre 1947, Anno XIX. N. 1-7
Gennaio-Luglio 1948. Anno XX N. 4¢5, Aprile Maggio 1949.
A tenepage pamphlet.

Malpighi e Baglivi in documenti inediti.

Milano, Editrice Sigurtà Farmaceutica, 1949. Repr. fr.:

"Smeraldo, n. 4", July 1949.

8 p., 1 pl. 28.5 cm.(la.8vo).

Uses and quotes the Baglivi letters, #7516, in the "Collezione Osleriana".

Fig. Legisler Stander - Corrispondense inedito for Marcello Stalpines of it medito Social surispense coll' inigraphic englished of Indocess VIII. Established Colla Liviota Medica off it Clero - Anno XVIII. H. M. M. Plocabor 1947, Anno XIX. K. 1-7 (Cennato-Legiso 1948, Anno XX. K. 485, Aprile Maggin 1949.

A ten page pamphlet.

. Malpight e beglive in documents inedits.

Milano, Editrice Stearth Farmereutica, 1949. Reps. fr.:

"Smeraldo, n. 4", July 1949.

. (6v8.kf).6s 8.8s .m f ..g 8

Uses and quotes the Baglivi letters, e7518, in the "Collectone".

Dalla: "Gazetta medica di Roma" (15 ottobre 1889, fasc. 20; p. 457-470;) (1 Decembre 1889, fasc. 23, p. 529-546) (15 Decembre 1889, fasc. 24, p. 553-561). [Volume 15.] Dalla: "Gazetta modica di Roma" (15 ottobre 1889, fasc. 20; p. 457-470;) (1 Decembre 1889, fasc. 23, p. 529-546) (15 Decembre 1889, fasc. 24, p. 553-561). [Volume 15.]

the later letter both (spistolario) of Bagtion. The N.Y. Academy has this a aggetta ; wit. envelope will to 75-16) Giorgio Baglivi Altre notizie biografiche del dott. Francesco Scalzi. 1889, fasc. 24, p. 553-561). Wolume 15.7 UEASE RETURN secolo ed il restauratore della medicina in Europa. nelle sue opere. esteri coll'insigne Riformatore. 1698, cioè nove anni prima della morte del Baglivi. gna, ed altre da Roma.

pridy lent by Dr. Erik Walls of Stockholm, his possesses MONTREAL, CANADA.

Transcribed in the Osler Echany from a transcription

ricavete de un espistolario inedito e dalle sue opere per cura

Dalla: "Gazzetta medica di Roma" (15 ottobre 1889, fasc. 20; p. 457-470;) (1 Decembre 1889, fasc. 23, p. 529-546) (15 Decembre

Sotto il titolo "Baglivi ed il suo tempo" il dott. Max Salomon di Berlino costruiva una biografia del Caposcuola della Medicina Romana.

Noi dobbiamo professare a questo eminente scienziato di Germania la maggior gratitudine, essendosi occupato con singolare imparzialità nazionale del nostro maestro, elevandone i meriti ad una altezza superiore a qualunque medico del tempo. Lo ha giudicato il vero genio del

Ricava la storia famigliare e privata, scientifica e pubblica, da tre fonti, cioè dai pochi suoi biografi, dalla correspondenza letteraria col celebre Magliabecchi e da alcune espressioni di sè contenute

Dall'estratto da me pubblicato di questa biografia nel giornale "Lo Spallanzani", 1889, fasc. VII-VIII, si apprende la vita del Baglivi in tutti i suoi particolari di nascita, di patria, di durata di vita. di studi, di opere, di cariche pubbliche, di onorificenze, di carattere sociale, di viaggi, di amicizie, di sua malattia e di sua morte.

A me ora non resta che l'ambita missione di rendere contezza della correspondenza epistolare dei più celebri letterati italiani ed

Si tratta di una ricca collezione di lettere autografe dirette in gran parte al Baglivi, e delle sue bozze di risposta, che, per tratto di somma cortesia del nobile e dotto signor cav. Gian Carlo Rossi, ho potuto consultare per uso di questa contribuzione alla vita del grande

Sono 169, in date diverse, dal 1677 al 1698, uniche quelle dei tre primi anni, le altre ripartite quasi a quantità equale dal 1691 al

Le 22 del Baglivi sono bozze in caratteri di difficilissima lettura, parte in risposta, e parte di propria iniziativa, alcune da BolaAlquante hanno il semplice carattere di corrispondenza in tutto famigliare con i congiunti, o con personaggi che ne curarono la prima educazione e che si appagarono dei suoi solleciti avanzamenti. Tale è quella del Padre Michelangelo Mondegar della Compagnia, il quale procurò al giovane Baglivi d'esser ricevuto in Lecce dallo zio medico, da cui ebbe inizio tutto il suo avvenire felicissimo.

In aptre si appalesano circostanze che si riflettono in parte alla sua vita, in parte al movumento letterario e scientifico del tempo e segnatamente di Roma.

In una, in data 17 gennaio 1693, il Baglivi, promulga tutto un programma della Riforma medica da lui ideata, e che divenne in appresso la legge della nuova scienza medica universalmente accettata.

Sono 33 gli scienziati che figurano fra i correspondenti, tutti ben conosciuti e rispettati nella repubblica letteraria.

I più celebri d'Italia sono Francesco Redi, di cui si contano dodici lettere autografe di eccellente ortografia, e di squisito gusto letterario; Lorenzo Bellini al quale appartengono quindici epistole come interessanti per la materia, così difficili per ortografia; Antonio Magliabecchi, che nella collezione vi figura con dodici correspondenze di proprio pugno, di discreta lettura; Luca Tozzi, chiaro Archiatro Pontificio, al quale appartengono sei lettere; Marcello Malpighi, il principe della anatomia e della microscopia del suo tempo, che ha nove belle lettere, di buona scrittura; Guglielmini, famoso idrologo e naturalista bolognese, cui ne appartengono quattro; Giovanni Lanzoni che ne conta quattro anche egli; Antonio Pacchioni, insigne anatomico in Roma, cui ne spette una.

Di provenienza straniera, per dire dei più distinti, se ne registrano sette del Mangeti, quattro dei librai tipografi Chouet e Ritter, una
dello Schroechio, presidente della società naturalistica di Vienna, altre
del Regis di Parigi, di Guglielmo Herard d'Inghilterra, del Berger di
Francia, ed altri di minore considerazione.

Dallo specchio sinottico delle lettere qui appresso si apprende l'anno, il mese ed il giorno dell'invio, il luogo di partenza e di arrivo, il nome del mittente e quello ddel ricevente, ed un brevissimo sunto del contenuto. Infine di questa esposizione avranno luogo delle considerazioni in conferma, o in emendamento delle note pubblicate da altri biografi che ci hanno preceduto (1).

<sup>(1)</sup> Le lettere che si trovano nel citato epistolario senza ordine cronologico sono state disposte a mia cura, per la più esatta intelligenza, secondo le loro date precise.

# ta tutto

## Specchio delle lettere

#### 1677

1, (Ital.) - Settembre 18. - Tommaso Cornelio da Napoli al Malpighi in Bologna. Gli richiede l'anatomia delle piante.

#### 1687

- 2. (Ital.) Luglio 28. Il Bellini da Firenze al Baglivi.
- E' una lettera piena d'indignazione contro i suoi avversari. Dice non sono morto ancora a dispetto dell'arrabbiata violenza e sfacciatagine di questa canaglia. Bisogna combattere sempre, avere gran cuore e grande attenzione, perchè continui sono gli assalti ed i cimenti. E prosegue in altre querele, non sapendo quello gli potrà accadere; nonostante spera di vincere. Gli chiede una certa opera del Montanari, statagli domandata dal collega Steinrez. Racconta come in Livorno abbia estratto ad un ebreo una pietra grossa quanto un dattero.

#### 1689.

3. (Ital.) - Novembre 3. - Il Bellini di Firenze al Tozzi. Lo ringrazia degli elogi che ne fa parte del Baglivi, e gli promette d'interessarsi di lui, benchè non ne abbia bisogno.

#### 1691.

- 4. (Ital.) Marzo 1. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Bologna. Con infinito contento apprende dalle sue lettere che ha ricuperato la salute.
- 5. (Ital.) Agosto 22. Mauro Spinelli da Padova ad amico anonimo.Raccomanda il Baglivi per ciò che potesse occorrergli nei suoi studi.
- 6. (Ital.) Settembre 1. Il Padre Paolo Segneri al Baglivi in Bologna. - Si compiace di avergli procurato dei buoni officî.
- 7. (Ital.) Ottobre 27. Il Malpighi da Roma al Lancisi. Raccomanda il Baglivi, che dice ben degno allievo della scuola di Napoli. Aggiunge che il Baglivi desiderava la sua dotta conversazione; e finisce così: "Spero dalla sua umanità questo favore, e tutti gli onori che compartirà a questo buon letterato, stimerò fatti a me stesso."
- 8. (Ital.) Novembre 6. Il Redi da Firenze a Francesco d'Andrea.Copia di sua lettera, nella quale dice che il Baglivi ritorna in Napoli,
  e per suo mezzo vuole manifestargli la stima che ha per lui. Intesse elogi
  dei viaggi del Baglivi, che lo fanno conoscere da per tutto per vero
  ingegno superiore. Gli manda una medaglia coniata in suo onore. Vi è
  un'annotazione o bozza di resposta del D'Andrea scritta da Portici il
  7 novembre 1692, in cui si parla di viaggi in Olanda ed in Inghilterra da
  intraprendersi dal Baglivi.

letter 53
folio 88
fero,
12.41162

- 9. (Ital.) Novembre 12. Il Magliabecchi da Firenze ad Alessandro Marchetti in Pisa. Gli presenta un dotto scienziato ed unisce un foglietto d'indirizzo al suo albergo.
- 10. (Ital.) Novembre 12. Il Bellini da Firenze al Zambeccari in Pisa.- Si trattiene in cose di letteratura e di belle arti.
- 11. (Ital.) Dicembre 6. Il Redi da Firenze al Baglivi in Bologna.
  Si consola che il Baglivi si ricordi di lui. Manda i saluti al suo amatissimo

  folio 106 Guglielmini.
  - 12. (Ital.) Dicembre 15. Il Malpighi da Roma al Baglivi in Bologna.Gli manda la licenza dei libri proibiti. Si compiace che l'amico sia occupato
    di anatomia, come sarebbe suo desiderio; ma si duole che egli non possa fare
    altrettanto in Roma.
- 13. (Ital.) Dicembre 22. Il Redi da Firenze al Baglivi in Bologna. Ringrazia degli augurii delle buone feste. Si congratula che per mezzo del flis llo Cardinale Legato sia stato nominato Priore dell'Università di Bologna.
  - 14. (Ital.) Dicembre 30. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Bologna. Si rallegra che dopo varii viaggi è arrivato felicemente a Bologna. Io ringrazia degli elogi che gli rende, ed in una postilla dice che è costretto di far fare le soprascritte alle lettere da altri, perchè non sia riconosciuta la sua mano.

fro

- 15. (Ital.) — Il Malpighi da Roma al Baglivi a Pisa. Gli rimette una lettera per il Bellini, da cui apprenderà di molto nella sua dotta conversazione. Gli rende grazia del rimedio per il Papa, ma dice che Sua Santità si annoia dei rimedi e con difficoltà si fa un bagnuolo. Gli promette di provvedergli la licenza dei libri, quando potrà, perchè è di continuo al servizio di Sua Santità, nè ancora ha preso la pratica del paese e delle persone. Lo prega che dopo il viaggio che pensa di fare, lo tenga informato delle curiosità che ne avrà ricavato.
- 16. (Ital.) - Il Bellini al Baglivi. Contiene espressioni di affetto e di stima per lui.

#### 1692.

17. (Ital.) - Gennaio 2. - Il Malpighi da Roma al Baglivi in Bologna. - Si rallegra che si trattenga sulle osservazioni dei cadaveri umani e dei bruti, facendovi esperienze con cotesti Signori Accademici e gli sarà grato sentire ciò che avrà operato nel cane, al quale ha segato la vena cava. Finisce col dire che gli sarà carissima la sua venuta in Roma, e manda i suoi saluti al Valsalva.

te. 109

18. (Ital.) - Marzo 4. - Il Redi da Pisa al Baglivi in Bologna.
- Informa il suo amico che trovandosi alle cacce di Pisa col serenissimo suo signore il Gran Duca, ha ivi trovato la sua lettera. Lo assicura che

fel. 181 L. 113. Alessandro

la sua medaglia rimessa al D'Andrea è di sua proprietà assoluta. Si rallegra che voglia intraprendere viaggi maggiori in paesi lontani per conoscere i valentuomini che vi sono. Gli augura sanità e lo prega di domandargli i suoi servigi.

- 19. (Ital.) Aprile 28. Michelangelo Pandelli da Padova al Baglivi in Roma. Si rallegra del suo arrivo in Roma, e crede che l'autorità del Malpighi gli procurerà una buona sistemazione. Si lamenta che essendo egli di ordine religioso gli abbiano negato la cattedra delle Meteore. Nella soprascritta è indicata la notizia che il Baglivi dimorava in casa di Monsignor Malpighi.
- 20. (Ital.) Maggio 3. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Napoli. Dopo scambi di complimenti si rallegra della scelta che ha fatto dei letterati ed in specie del Malpighi. Egli resta però, quasi nella solitudine. Unisce una preghiera del Padre Segneri al Baglivi di reverire un Padre, forse della stessa Compagnia.
- 21. (Latina). Giugno 22. Riccardo Pitcarn da Londra al Baglivi in Firenze. Loda il suo sistema geometrico, al quale informa i suoi lavori. Desidera di avere "De villo contractili" e le esperienze "De operationibus animalibus".
- 22. (Ital.) Inglio 11 Il d'Andrea da Napoli al Baglivi in Roma. Si rallegra delle sue visité a tutte le Università d'Italia. Afferma che il Redi ed il Malpighi siano i più grandi in Europa. Si querela del Malpighi che gli scrive troppo laconicamente, forse per l'assidua assistenza del Papa, e per la età. Eppure dice di sè che, trovandosi a 67 anni ed affievolito, desidera d'intrattenersi con lui.
- 23. (Ital.) Agosto 2. Il D'Andrea da Napoli al Baglivi in Roma. Lo ringrazia delle buone notizie sulla salute del Malpighi, che dice di stimare altamente. S'intrattiene sulle condizioni politiche del tempo.
- 24. (Ital.) Agosto 6. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Manda i saluti al celebre d'Andrea. Si lamenta di essersi invecchiato davvero. Racconta che in quei giorni ha tribolato per i calcoli, e che ne ha emessi cinque grossissimi. Pazienza! Per ischerzo soggiun ge che se il Baglivi non lo crede verrà l'anno 1770 a rammentarglielo, ed allora ne avrà paura. Dice che quando non ha dolori fa il buffone e consiglia il collega di approfittare delle conversazioni del Fossombroni(1).
- 25. (Ital.) Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Ringrazia della lettera speditagli per mezzo dell'Andreini. Si duole che non gli siano giunte le altre e ne incolpa i postieri. Accusa ricevuta del 1º Tomo del Cronicamerone ddel Bulifon.
- (1) E' l'autore dell'opera Vitarum Italorum doctrina excellentium, qui saeculo XVIII floruerunt. Romae MDCCLXVI.

Kodilald chark

Sieves Pitanonium architectum Pitanonium architectum St. folio 144 6.

fe. 19. 7.67.

for 109 1. 67.

- 26. (Ital.) Settembre 3. Giuseppe Duverney da Parigi al Baglivi in Roma. Intesse elogi più che straordinari tanto del Malpighi quanto del Baglivi; il primo qual miracolo di scienza medica, ed il secondo di sommo decoro ed ornamento della patria. Elogia molto l'opera del Baglivi "De fibra motrice", predicendo che lo renderà immortale. Si duole che manca da tempo di lettere del Redi, che dice d'ingegno ammirando. Fa onorevole menzione del Cestoni, il quale pare avesse rinvenuto il seme nelle alghe marine e nella corallina. Rispose il Baglivi ai 3 di settembre 1692.
- 27. (Ital.) Settembre LL. Il D'Andrea da Portici al Baglivi in Roma. Lo ringrazia del medaglione del Redi.
- 28. Settembre 27. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Lo ringrazia della lettera trasmessagli dal D'Andrea, e l'incarica di rimettergli la sua risposta. L'informa che ha emessi sette piccoli calcoli e che ora si trova in buonissima salute. Si rallegra che gode della conversazione del Fossombroni in Roma e del Malpighi, che saluta entrambi. Gli augura buoni lavori, se ne farà.
  - 29. (Ital.) Ottobre 1. Lionardo da Capua da Napoli al Baglivi in Roma. Lo ringrazia della stima che ha per lui. Manda i saluti al Malpighi, che stima ed ama sopra tutti. Dice di avere per le mani alcune congetture sulla febbre, che darà alle stampe, con altri ragionamenti sulla incertezza dei medicamenti.
- 30. (Ital.) Novembre 29. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Ringrazie della sua lettera in data 22 novembre da Roma, non che delle sue flo consegnate al Baglivi e al D'Andrea. Saluta il Fossombroni.

#### 1693.

- 31. (Ital.) Gennaio 10. Giulio Marchini da Montpellier al Bellini in Luta Firenze. Assicura che in Montpellier non si trova nè un Bellini nè un Malpigh i; che di meccanica e di fisica se ne conosce poco, e loda i meriti del Borelli, che lo Chatelain ed il Chirac esaltano alle stelle per le sue opere; che in Tolosa il Bayle lo accarezzò sapendo che era suo scolaro. Che tutti aspettano con impazienza la sua opera sulle funzioni animali. Lo scrittore di questa lettera di 3 pagine pare fosse di Lucca.
  - 52. (Latina). Gennaio 17. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Lo ringrazia di avere presentato i suoi lavori ai librai ... Gli assicura che darà maggiore estensione al trattato "De vulneribus" decondo i consigli suoi. Gli promette la dedica del suo trattato "De nova methodo medendi vulnera per a quam frigidam" che pubblicherà incoraggiato dalle osservazioni del Marchetti di Padova. Parla del veleno della tarantola che dice frequente a trovarsi nelle Puglie, su cui il padre aveva raccolto dei fatti. Passa a dire del suo lavoro "De fibra motrice" che aveva intenzione di dedicargli, ma glie ne era mancata il tempo. Discorre poi in maniera grave e solenne della Riforma in medicina e chirurgia, volendola riportare alla osservasione ed alla esperienza della scuola ippocratica e promette di trattarla per aforismi come Ippocrate. Rimprovera il vizio del secolo di abbandonarsi alle ipotesi ed alla fantasia. Rivolge i suoi rimproveri specialmente alla Germania superiore "nauseant fere tot hypothesese, tot nugae, quas scioli per Germaniam superiorem quotidie

Check



consarcinant et nomina amplificant, non rem". Gli raccomanda la pubblicazione delle opere del Malpighi, specialmente quelle che riguardano la botanica. Dice di volersi astenere di entrare in polemiche col Berger, che crede uomo imprudentissimo.

- 33. (Ital.) Febbraio 27. Giuseppe Pascalis da Torino al Baglivi in Roma. Fa i suoi ringraziamenti che con la sua lettera gli ha mitigato il dolore della morte del proprio fratello. Saluta il Malpighi che dice nuovo messia! Aggiunge che va a scrivere al Dott. Pacchioni della Consolazione, il quale gli ha comunicato alcune sue osservazioni. Aspetta che comparisca il suo sistema di chirurgia, che sarà improntato sul sistema fisico-atomistico o cartesiano. Gli da notizia di aver letto che per condurre le fibrille dei nervi fin alla loro origine, giova di far bollire il cervello nell'olio, consigliandogli di sperimentarlo in quello del pesce scarpena. Non dubita che non segua a fare la corte al Lancisi. E sapendo che frequentava l'Ospedale di S. Spirito, lo incombenza di salutargli i signori medici ed assistenti.
- 34. (Ital.) Marzo 2. Gennaro Bispi da Napoli al Bellivi in Firenze. Gli rende grazie per avergli presentato certo signor Goffredo sommo letterato, e manda i saluti al Malpighi che dice enciclopedico, ed onore del secolo.
- 35. (Ital.) Marzo 14. Luca Tozzi da Napoli al Baglivi in Roma. Dà discarico di alcune copie della sua opera presentata a diversi scienziati.
- 36. (Ital.) Marzo 16. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Si lamenta dei postieri pel ritardo delle lettere. Ringrazia Luca Tozzi del libro donatogli. Si congratula degli elogi che si fanno delle sue opere nel giornale dei letterati, e negli Atti degli Eruditi di Lipsia. Riverisce il Malpighi.
- 37. (Ital.) Marzo 25. Il Dott. Pietro Angelo Baglivi da Lecce al Malpighi in Roma Raccomanda il figlio al Malpighi, e gli chiede il consiglio se debba allontanarsi da Roma.
- 58. (Ital.) Marzo 25. Risposta del Malpighi al padre del Baglivi senza data precisa. Bozza autografa. Lo assicura delle eccellenti doti morali e scientifiche del figlio, il quale lo aiuta nel lavoro e lo solleva dalla solitudine, e vedrebbe con rammarico la sua partenza. Consiglia di differire ed aspettare qualche occasione opportuna.
- 39. (Latina) Aprile 1. Il Baglivi da Roma a Luca Schroechio. Gli espone che si parla spesso di lui nelle conversazioni col Malpighi "In aedibus Malpighianis" che chiama suo maestro "Praeceptorem meum". Loda i meriti del Berger "Cuius ingenii acumen mirata est Italia."
- 40. (Ital.) Aprile 11. Luca Tozzi da Napoli al Baglivi in Roma. Si compiace che i suoi lavori siano approvati dal Malpighi, uomo sincero e candido. Dice di aver spedita copia del suo lavoro al Bellini, al Redi, al Magliabecchi ed al Giornale di Lipsia, che ne aveva fatta richiesta. Saluta il Malpighi.

- 41. (Ital.) Maggio 1. Il Malpighi da Roma al Baglivi in Roma. Gli chiede a nome dell'Ambasciatrice di Venezia copia di un consulto sopra una distinta dama.
- 42. ( Maggio 3. Luca Tozzi da Bologna al Baglivi in Roma. Lo previene che ha spedite delle copie dei suoi commentari sugli aforismi di Ippocrate, allora usciti da torchi, dirette al Malpighi.
- 43. (Ital.) Maggio 5. Il Bellini da Pisa al Baglivi in Roma. Risponde ad una sua lettera pervenutagli in ritardo. Dice di aver veduto un certo Professore di Wittemberga, e di averlo trovato un parlatore di latino. Si querela di certo furto letterario commesso al Baglivi, e di non potere cooperare alla restituzione. E'risoluto di staccarsi dalle lettere per non avere più crucci nè con letterati, nè con stampatori. Si duole di non potergli mandare esemplari delle opere del Tozzi; aggiunge i saluti per il Malpighi.
- 44. (Ital.) Maggio 7. Lionardo da Capua da Napoli al Baglivi in Roma. Lo ringrazia della buona memoria che ha di lui. Dice di avere conversato col Berger, che ha trovato di quel valore che ha espresso delle sue lettere. Saluta il Malpighi.
- 45. (Ital.) Maggio 16. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Lo assicura di averlo raccomandato al Dott. Gio. Battista Fossombroni.
- 46 . (Ital.) Maggio 20. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Risponde che ha trovato il ritratto del medaglione, che invia al Malpighi. Ringrazia il Tozzi dell'esemplare della sua opera. Si compiace che Lionardo da Capua faccia menzione di lui nella sua opera.
- 47. (Ital.) Luglio 4. Il Tozzi da Napoli al Baglivi in Roma. Ringrazia lui ed il Malpighi delle premure in favorirlo. E benche fosse cosa molto difficile, spera che in buona occasione si potra far qualcosa di buono col Papa e con i ministri di prima riga.
- 48. (Latina). Agosto 1. Il Malpighi allo Chouët in Ginevra. Loda i lavori del Baglivi di anatomia e di fisica, sui quali stima si debba appoggiare la fiforma medica.
  - 49. (Latina). Agosto 1. Il Malpighi da Roma al Mangeti in Ginevra. Parla di un rimedio innominato che non approva.
  - 50. (Latina). Settembra 17. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Lo ringrazia della risposta alla sua ultima, e di averlo messo in relazione col Malpighi, che dice "Medicorum saeculi verum decus". Lo sollecita a mandargli il trattato delle ulceri e delle ferite per pubblicarlo. Conviene con lui sul sistema di seguire più i fatti che le ipotesi. Lo scongiura di coltivare il lavoro "De fibra motrice et morbosa", promettendogli di pubblicarlo nella sua Bailioteca anatomica. Gli domanda quanto sarà per comporre il Malpighi.

Photo 96

letter 94 folio 153

- 51. (Ital.) Novembre 8. Il Cardinal P. I. Albani da Roma a Mons. Pignatelli vescovo di Lecce. - Gli raccomanda Don Giacomo, fartello del Baglivi.
- 52. (Latina) Dicembre 12. Luca Schroechio da Vienna al Baglivi in Roma. Dopo averlo ringraziato, quasi gli invidia che si trovi in conversazioni così cordiali col Malpighi. Gli dà la notizia che il Berger è stato richiamato in patria dal suo Elettore.
- 53. (Latina) Dicembre 20. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. E' copiata dal Baglivi.
- 54. (Ital.) Dicembre 30. Mons. Pignatelli, vescovo di Lecce, al cardinale Albani. Risponde che prenderà ogni cura del sacerdote Don Giacomo Baglivi, suo raccomandato.
- 55. (Latina) - Il Berger al Baglivi. Si trattiene sopra argomenti di farmacologia.
- 56. - Il Berger al Baglivi. Appunti senza interesse.
- 57. (Ital.) Suor Venerata della SSma Immacolata al Baglivi. Felicitazioni augurii.
- 58. (Ital.) Il Magliabecchi da Firenze riferisce al Baglivi in Roma che il Guglielmini approva l'opera dello Scara mucci.

#### 1694.

- 59. Gennaio 17. Angelo Evangelisti da Pitigliano al Baglivi in Roma Duolsi della perdita del Malpighi. Prevede che dalle conversazione del Baglivi col Papa, verrà il Baglivi eletto suo medico. Desidera le sue pubblicazioni. Manifesta l'intenzione di fare une relazione sulle malattie occorse nel passato anno col diverso metodo di cura secondo le costituzioni annuali.
- 60. (Latina) Aprile 1. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Si scusa di non averlo riscontrato prima, essendosi trattenuto un mese in Napoli, e poi per essersi recato in Frascati per incombenza del Malpighi a riverire un personaggio. Gli spedisce le esercitazioni "De Tarantula" che ha compiute "stans quasi pede in uno", nonchè gli altri esperimenti "De nova methodo medendi vulnera".
- 61. (Ital.) Aprile 3. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Si mostra agitato per le notizie contradittorie sulla salute del Malpighi. Se fosse necessaria la sua presenza in Roma, no domanderebbe la licenza. Promette une pubblicazione in cui vi sarà forse qualche contraveleno che potrà farlo meno timoroso degli altrui morsi.

halpighi digat

alway April

62. (Ital.) - Maggio 29. - Giuseppe Pascalis da Torino al Baglivi in Posci in Roma. - Si compiace che abbia smesso il pensiero di abbandonare Roma. Dice di aver eseguite le sue commissioni. Prevede che tutti acclameranno i suoi lavori sulla Tarantola. Si mostra persuaso degli sperimenti sui vescicanti e sulla azione dissolvente della cantaride sul sangue. Saluta il Malpighi.

63. (Francese) - Iuglio 5. - Il Baglivi da Roma a Pier Silvano Regis in Parigi. - Loda a cielo il suo sistema filosofico e lo supplica a tradurlo in latino, essendo da pochissimi conosciuto il francese. Ricorda i suoi lunghi viaggi nella Dalmazia e nell'Arcipelago. Dice di trovarsi in Roma sotto la scorta del Malpighi per progredire nella medicina.

- 64. (Ital.) Luglio 5. Il Malpighi da Roma ad un amico in Francia. Lo ringrazia della stima che ha di lui. Dice che le sue opere non hanno altro merito che quello della curiosità, e desidera d'indagare le cose della natura che essa con tanta chiarezza e profondità ha svelate.
- 65. (Ital.) Agosto 7. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Promette che se la sua presenza in Roma fosse utile per la conservazione del Malpighi, non guarderebbe a disagi nè a pericolo anche evidentissimo di morte. Poi per le buone notizie sopraggiuntegli, si rallegra del suo miglioramento.
- 66. (Ital.) Agosto 21. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Si scusa del ritardo nello scrivere, ma ne incolpa i dolori nefritici. Si consola del notabilissimo miglioramento del Malpighi. "Io ne ho fatto ringraziare nell' altare della SSma Annunziata, perchè amo teneramente e riverisco questo grand' uomo".
  - 67. (Ital.) Settembre 2. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Dice che già era precorsa la notizia della morte del Malpighi prima che V. S. me ne informasse. Si lusingava, ma ora lo piange dolorosamente.
  - 68. (Ital.) Settembre 20. Giovanni Della Scala da Parigi al Malpighi in Roma. Fa une lunga esposizione di un lavoro de Menè (31 agosto 1693) sulla respirazione del feto e degli animali. Non gli manderà il libro delle piante del Tournefort, sapendo che lo aveva avuto.
  - 69. (Francese) Settembre 25. Il Regis, segretario dell' Accademia di Francia, da Parigi al Baglivi. In due lettere si intrattiene sul proprio sistema di filosofia, ed è soddisfatto che il Baglivi l'abbia approvato.
  - 70. (Latina). Ottobre 1. Il BBaglivi da Roma a Gio. Battista Tressant, medico di Parigi. Dà il suo voto favorevolo al lavoro "De usu orizae" del Tressant, comunicatogli da Mons. Brexiere, cameriere di Innocenzo XII.
  - 71. (Latina.) Ottobre 1. Severino Giuseppe da Napoli al Mangeti in Ginevra. Riferisce un caso di una malattia singolarissima che chiama con vocabolo nuovo Megalocardia; e ne richiede il parere al Mangeti, nominandolo anatomico solertissimo.

letter folio 22' bro

felis 207 fro.

- 72. (Ital.) Ottobre 2. Il Redi da Rirenze al Baglivi in Roma. Parla di certe medaglie da consegnarsi all'Abate Della Stufa e ad altri amici.
- 73. (Ital.) Dicembre 18. Il Padre Michelangelo Mondegar da Napoli al Baglivi in Roma. E'dispiacente della morte del Malpighi, che dice tanto amasse il Baglivi, e che poteva tanto giovargli; soggiunge: "Stimo però che V. S. sia in stato di non avere bisogno di appoggio, e che da sè si faccia largo." Finisce col raccomandargli di aver più cura d ella propria che dell'altrui vita.
- 74. (Ital.) Dicembre 18. Antonio Bulifon da Napoli al Baglivi in Roma. - Dalla lettera del 4 andante ha appreso la morte del Malpighi che è dispiaciuta a tutti i letterati. Dice: se dagli scritti di Mons. Malpighi potesse ricavare qualche buona lettera memoriale, mi sarebbe grata.
- 75. (Ital.) Dicembre 21. Paolo Della Stufa da Firenze al Baglivi in Roma. E'assai addolorato per la morte del Malpighi, e vede con soddisfazione che sia stata spedita la elazione dell'autopsia alla Regia Società d'Inghilterra e a quanti apprezzavano la sua dottrina. Tutti ne saranno desolati, non escluse le nazioni forestiere. Si compiace che S. Santità abbia incominciato a valersi dell'opera sua, non essendovi altro che possa rappresentarlo meglio. Gli promette certe medaglie. Io ringrazia degli augurii per le prossime feste.
- 76. (Ital.) Dicembre 22. Il Guglielmini da Bologna al Baglivi in Roma. - Si palesa molto addolorato per la morte del Malpighi. -Accusa ricevuta della relazione dell'autopsia. Ricorda con soddisfazione di averlo avvicinato per 17 anni.
- 77. (Latina). Dicembre 26. Il Régis da Parigi al Malpighi in Roma. Accusa di aver ricevute le sue lettere per il Bahuer. Si rallegra della ricuperata salute. Lo assicura che tutti gli scienziati di Francia ammirano le sue opere. Lo ringrazia del rimedio consigliatogli per la sua tosse cronica (polvi di cancri). Lo loda il medico del Re, il Fagon. Si duole del poco lavoro degli scienziati in Francia.
- 78. (Latina) Dicembre 26. Il Regis da Parigi al Baglivi in Roma. Si congratuala che il suo sistema filosofico sia seguito da lui e dal Malpighi.
- 79. (Ital.) Dicembre 29. Michelangelo Guidelli da Padova al Baglivi in Roma. Dice che la morte del Malpighi l'ha crocifisso. Il mondo ha perduto un gran letterato, e l'Italia una gran parte della sua gloria. Si conforta che rimanga il Baglivi, recercato da tutta la repubblica letteraria.
- 80. (Ital.) Dicembre 29. Il Lanzoni da Ferrara al Baglivi in Roma. Ha ricevuta la sua lettera nella quale dà la notizia della sezione del cadavere del Malpighi, la cui memoria sarà gloriosa presso i posteri, e vivrà il di lui nome sempre immortale. Gli giura che ha pianto, per tanta perdita nella repubblica letteraria.

- 81. (Ital.) Gennaio 1. Questa lettera di Luca Tozzi non è intelligibile.
- 82. (Ital.) Gennaio 5. Mons. Pignattelli, vescovo di Lecce, da Lecce al Baglivi in Roma. Spera aiuti dal Papa per opere pie. Si dice dolente per la morte del Malpighi. Dubita che il Pontefice abbia nominato a suo medico il Dott. Luca Tozzi.
- 83. (Latina) Luglio 6. Antonio Chouëttda Ginevra al Baglivi in Roma. Si duole della morte del Malpighi. In una postilla il Baglivi dice "Gli risposi il 12 aprile 1695, e gli scrissi che io era stato fatto secondo medico di Palazzo. Che gli salutasse il Mangeti, al quale aveva mandato i titoli del suo apparato, e di altri cinque trattati".
- 84. (Ital.) Gennaio 18. Biase del Pozzo da Napoli al Baglivi in Roma. Ringrazia per la relazione del male e dell'autopsia del Malpighi. S'interessa della sua nomina a medico del Papa.
- 85. (Ital.) Gennaio 28. Biase del Pozzo da Napoli al Baglivi in Roma. Gli raccomanda il Tozzi e lo prega d'informarlo qual concetto abbianchi lui in Roma.
- 86. (Ital.) Febbraio 11. Il Guglielmini da Bologna al Baglivi in Roma. E'lieto che i pubblici rapporti facciano conoscere l'elezione del Tozzi a primo medico del Papa e quello del Baglivi a secondo medico. E vede con piacere che per la provvisione del Papa potra fissare la sua dimora in Roma. Saluta il Dott. Fabbri.
- 87. (Ital.) Febbraio 16. Il Bellini da Pisa al Baglivi in Roma. Si rallegra che il Sommo Pontefice non si sia scordato di lui eleggendolo a surrogare il Malpighi. Chiama il Tozzi archiatro,
- 88. (Ital.) Febbraio 20. Il Redi da Livorno al Baglivi in Roma. Apprende con somma soddisfazione le glorie e gli avanzamenti del Tozzi, il quale gode che lo rammenti. Pregherà Iddio che lo guardi per la conservazione del nostro Sommo Pontefice, e per la gloria del nostro secolo.
- 89. (Ital.) Febbraio 20. Angelo Evangelisti da Pitigliano al Baglivi in Roma. Avrebbe desiderato che il Papa l'avesse nominato suo medico, ma è sicuro che col tempo non gli potrà mancare il premio di tanti suoi meriti. Lo informa della molte pleuriti e perniciose, e che a nessuno cava sangue a differenza degli altri medici, e che a meno di qualche accidente risanano tutti.
- 90. (Ital.) Febbraio 22. Mons. Michele Pignatelli, vescovo di Lecce, al Baglivi in Roma. - Si compiace del buon effetto della sua lettera, la quale gli ha alleggeriti i dolori della chiragra. Rallegrasi che Luca Tozzi sia andata in Roma. Manda i saluti per il fratello Don Giacomo.

gernaus correction Joe 182

91. (Ital.) - Maggio 22. - Il lanzoni da Ferrara al Bagli in Roma. - Gli invia in dono una copia dell'opera del Testi. Gode di sentire che fra poco pubblicherà alcune sue fatiche, che saranno sommamente gradite dai letterati. Lo supplica di far menzione di lui nelle sue opere.

Mre

- 92. (Ital.) Febbraio 22. Il Lanzoni da Ferrara al Baglivi in Roma. Giubila della nomina a medico del Papa del Dott. Luca Tozzi. Si dichiara devotissimo al Baglivi.
- 93. (Latina). Maggio 30. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Gli rende grazie per il lavoro sulla Tarantola e per l'opuscolo "De usu et abusu vesicantium" da pubblicarsi nella Biblioteca Medico-Pratica. Lo richiede di altri lavori, che promette saranno pubblicati con maggiore diligenza tipografica. Manda un libro al Tozzi, che dice medico pontificio primario. Si rallegra della sua nomina a medico secondario del Papa.
- 94. (Latina). Luglio 12. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Lo ringrazia della buona notizia di sua salute. L'informa che ha consegnato il libro spedito al Tozzi. Parla del Tozzi col titolo di archiatro consiliario a secretis, e prelato domestico. Lo ringrazia da Parte del Tozzi. Gli promette la storia della malattia e del l'autopsia del Malpighi.
- 95. (Ital.) Agosto 14. Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Dice che da molti mesi aveva saputo la sua nomina alla cattedra di anatomia. Lo ringrazia della sua opera, che loda grandemente, specialmente perchè vi è fatta menzione di lui, ed è improntata al metodo pratico dell'osservazione & dell'esperianza.
- 96. (Latina) Ottobre 17. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Si duole che siano accorsi degli errori nei due primi volumi della sua Biblioteca Medico-Pratica, in causa alla sua malattia. Narra per esteso i suoi vecchi incomodi di salute, quasi per iscusarsi della poca sua cura di revisione.
  - 97. (Latina) Dicembre 4. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Accusa le notizie dello Chouët e dei malori di lui, sui quali il Mangeti richiede il Consiglio suo e del Tozzi.
  - 98. (Ital.) Dicembre 19. Angelo Evangelisti da Pitigliano al Baglivi in Roma. Desidera i suoi consigli per i mali epidemici del suo paese.

#### 1696.

99. (Ital.) - Gennaio 9. - Antonio Pacchioni da Tivoli al Baglivi in Roma. - Lettera piena di interesse. Prima si duole che non l'abbia avvisato della sua nomina a pubblico lettere, poi gli fa sapere che il Lancisi era andato in Tivoli a proporgli di concorrere alla cattedra di anatomia "ma io (dice) sapendo che V. S. aveva giustissima pretenzione mi ritirai."

- 100. (Ital.) Giugno 26. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Gli farà avere per parte del Mandosio un opuscolo del Fanzelio dedicato allo syrivente. Su di esso l'autore brama un giudizio dei letterati italiani. Il Magliabecchi frattanto desidera in secreto quello del Baglivi e del Tozzi. Premette che il Fanzelio è dotto e pubblica ogni mese un giornale dei letterati in lingua tedesca, che in sequito si stamperà forse anche in latino. Si trattiene su certe ossa di elefante giudicate per tali dal Ramazzini e da altri dotti.
- 101. (Latina.) Febbraio 15. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Riprende imaginandole le parole del Mangeti "Rumpe moras calami inquiet amicissimus noster Mangettus" e dà le ragioni del suo lungo silenzio, in specie il suo concorso con 12 competitori alla cattedra di anatomua, fra i quali auspice Deo et favore optimi Pontificis non vero meritis meis, i Rettori dell'Archiginnasio mi riputarono il più d'egno. Lo informa di alquante opere in via di pubblicazione del Gherard e del Tozzi.
- 102. (Latina). Febbraio 23. Il Magliabecchi da Firenze avvisa il Baglivi in Roma che ricercherà l'opera dello Scaramucci.
- 103. (Latina.) Marzo 21. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Gli comunica che verrà in Roma il celebre botanico Gherard. Ringrazia del Consulto suo e del Tozzi sulla sua malattia, da cui ha ricevuto un sensibile miglioramento. Riservasi l'uso dell'ipecacuana e dell'acciaio se ritornasse l'affezione emmorroidale, e le acque ferruginose in associazione al latte. Spera di assistera alla pubblicazione del terzo volume della Biblioteca Pratica. Prega di far eseguire in Roma le figure, pensando egli alle spese. I suoi saluti estensibili al Tozzi.
- 104. (Latina). Agosto 1. Il Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Gli consiglia di occuparsi meno, ed aversi più cura della salute o lo dice per propria esperienza. Lo ringrazia della menzione onorifica dei suoi scritti. Prevede che presto si pubblicherà il 4º volume della Biblioteca Pratica, nel quale farà bella figura il suo lavoro sulla Tarantola e sugli aforismi d'Ippocrate, desiderandone le figure domandate. I semi delle piante rare non allignarono nel suo orto.
- 105. (Latina). Ottobre 15. Il Baruffaldi da Ferrara al Baglivi in Roma. Si congratula della nomina a Professore, di che ha avuto notizia dal Lanzoni. Chiama il Baglivi ornamento dell'Italia.
- 106. (Ital.) Novembre 2. Giov. Antonio Chouët da Ginevra al Baglivi in Roma. - Dice di avere consegnato al Mangeti la sua lettera ed il manoscritto. Spedirà al Cesaretti la Biblioteca Pratica.
- 107. (Ital.) Novembre 26. Il Padre Angelo Evangelisti cassinese da Pitigliano al Baglivi in Roma. - Ringrazia del dono della sua opera.
- 108. (Ital.) Novembre 20. Il Redi da Firenze al Baglivi in Roma. Dice: Mi rallegro di vero cuore, ed affettuosissimo cuore dei suoi avanzamenti
  alla meritata cattedra di anatomia. Lo ringrazia delle sue opere e più perchè

18,73

Baglivi in
Fanzelio terati
Fanzelio terati
Tempera forse
stampera per

Townsond?

in esse fa menzione del suo povero nome.

Sherent

109. (Ital.) - Novembre 20. - Il Bulifon da Napoli al Baglivi in Roma. - Ringrazia del frontespizi dei suoi libri. Saluta il Signor Milord di Tenshend ed il virtuosissimo signor Gherard. Dice di avere ristampato il libro di Pozzolo in italiano e in francese, con 35 bellissime figure, in cui fa menzione dei personaggi più cospicui.

110. (Ital.) - Novembre 21. - Il Lanzoni da Ferrara al Baglivi in Roma. - Ringrazia dell'opera e delle figure del frontespizio. Si rallegra infinitamente della cattedra meritamente ottenuta, e coll'Università che ha fatto l'acquisto di un tanto cultore di anatomia. Dice: "In Lei ho veduto premiata la virtù, cosa rara ai tempi nostri, mentre i posti più sublimi vengono presi da chi non li merita". E segue: "Certamente io piango quando scorgo in certe nicchie d'oro stare d'elle statue di ferro; eppure bisogna soffrire e tacere!" Manda i suoi saluti al Tozzi.

111. (Ital.) - Novembre 27. - Michelangelo Pardelli da Padova al Baglivi in Roma. - Si allieta della sua promozione alla cattedra di anatomia in cotesto celebre studio. Desidera le sue opere, le quali partorite dalla sua gran mente conterranno le più belle invenzioni del secolo. Lo ringrazia della menzione che fa di lui nelle sue opere. L'informa come egli si stia occupando dell'opera di S. Agostino "De animae rationalis natura." Gli manda l'elenco delle sue Lezioni dell'anno, secondo il costume del suo studio. Darà parte agli amici della sua dolorosa promozione.

112. (Ital.) - Dicembre 1. - Il Guglielmini da Bologna al Baglivi in Roma. - Fa i suoi rallegramenti per l'elezione alla cattedra di anatomia, dicendo ben degno successore del Lancisi e del Malpighi tanto benemerito dell'anatomia. Si rallegra del suo nuovo libro, che gli procurerà applausi dagli uomini di lettere. Saluta il Tozzi.

113. (Ital.) - Dicembre 5. - Mons. Michele Pignatelli, vescovo di Lecce, da Lecce al Baglivi in Roma. - Si rallegra del concorso riuscito col Magis dignus. Congratulasi delle sue opere, che prevenendo l'immatura età sono di provetto dottore. Saluta il Tozzi archiatro, che gli assicura la prospera salute del Papa.

114. (Ital.) - Dicembre 16. - E' piuttosto una nota di carattere del Baglivi al Mangeti, di figure speditegli, con 4 libri, uno per lui, due allo Chouëtted uno al Le Clerch. Le figure rappresentano Pasquino con sotto un sonetto e motti faceti attorno, Castel S. Angelo ed il Ponte, Campo vaccino, il Campidoglio antico, l'urna di Bacco, la fontana di Sisto V, la statua del Tevere, l'Ercole di Farnese, la statua di Marco Aurelio, le fabbriche di Alessandro VII, il Pantheon, l'obelisco di S. Giovanni, il Colosseo, la Colonna Antonina, la Guglia di Piazza Navona, la Cattedra di S. Pietro, la veduta del corteggio dell'Ambasciata d'Inghilterra a Monte Cavallo.

glorina??

- 116. (Latina). Dicembre 20. Il Baglivi da Roma allo Schroechio. Gli scrive per ringraziarlo dei rallegramenti onorifici della cattedra avuta "Inter 12 competitores adeptus sum in hoc Archilyceo Romanae Sapientie". Gli spedisce il suo libro "De Praxi cum adjunctis novis dissertationibus anatomicis publicae luci jam dato", ed altri esemplari per gli amici di Germania.
- 116. (Latina). Dicembre 20. Il Tozzi da Roma allo Schroechio. Accusa una lettera recapitatagli dal Magliabecchi. Promette alcuni commenti sugli aforismi d'Ippocrate. Per incidenza gli dice che il comune amico Giorgio Baglivi ha attenuto (nuper obtinuit) di recente la cattedra di anatomia dell'Archiliceo Romano.
- 117. (Ital.) Dicembre 25. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Si rallegra che meritamente abbia ottenuta la cattedra di anatomia. Attende le relazioni della malattia del Malpighi, e se ne manderà due copie, una la spedirà agli Atti di Lipsia. Lo informa che ha ricevuto l'opera del Sandri "De naturali et praeternaturali sanguinis statu". Medica specimina Jacobi De Sandris, Philos, et Medic. Doct. in Bononiensi Universitate Anatomes et Chirurgiae Prof.; accedit Dissert-De ventriculo, glandulis et emeticis. Bononiae 1696 in 4º. Dà inoltre notizia che lo Scaramucci fa stampare in Viterbo alcune sue meditazioni familiari che (con suo rossore) dedica a lui. Riferisce di un libro ristampato a Pistoia 1696 in foglio, molto importante per il soggetto che tratta, per l'edizione e per le correzioni dell'Ab. Nicola Basi; giovane dotto delle matematiche, in filosofia, nelle lettere e nelle lingue; per cui fu chiamato in Roma dal celebre Fabroni.

#### 1697.

- 118. (Latina). Gennaio 1. Risposta del Baglivi da Roma al Baruffaldi in Ferrara. Ringrazia e loda l'opera ricevuta.
  - 119. (Ital.) Gennaio 2. Gio. Battista Bottoni di Aversa al Baglivi in Roma. Gode della sua esaltazione alla cattedra di anatomia nella Sapienza, contro tanti emuli per pubblico concorso. Benche vecchio leggerà con diletto l'opera uscita da si sublime talento.
  - 120. (Ital.) Gennaio 9. Giuseppe Grasso da Lecce al Baglivi in Roma. Ringrazia dell'opera donatagli. Manda i saluti pel fratello del Baglivi e per il Dott. Luca Tozzi.
  - 121. (Ital.) Gennaio 12. Raffaele Milici da Trani al Baglivi in Roma. Gli rammenta la loro amicizia da fanciulli, e spera che la vorrà conservare.
  - 122. (Ital.) Gennaio 15. Il Padre Putignani della Compagnia da Lecce al Baglivi in Roma. Loda l'opera Praxis medica e ringrazia l'autore di avergliene fatto dono.

123. (Ital.) - Gennaio 16. - Savello d'Elia da Gallipoli al Baglivi in Roma. - Si rallegra della sua nomina a Professore di anatomia. Ignora perchè le notizie sopra gli uomini illustri di Gallipoli non gli siano pervenute. Non tralascia di affermare che il Baglivi è uno dei più sublimi uomini d'Italia e di Europa. Si rallegra che trionfasse sopra 12 concorrenti. Si compiace delle opere che va pubblicando, e ne desidera una copia.

124. (Ital.) - Gennaio 16. - Il Guglielmini da Bologna al Baglivi in Roma. - Ringrazia dell'opera "Praxis medica". Lo elogia per il
buon metodo, per l'ordine, per l'estesa erudizione, e si rallegra della
bella comparsa che ha fatto nel pubblico, e prevede che la sua
riputazione si andrà sempre più allargando nella repubblica dei letterati
Di sè aggiunge: "Anche io sto travagliando la stampa col mio trattato
sopra la natura dei fiumi, del quale ne ho fuori di torchio 25 fogli,
e ne restano circa altrettanti da far comporre, e molte le figure da
intagliare".

125. (Ital.) - Gennaio 22. - Raffaele Milici da Ragusa al Baglivi in Roma. - Loda la sua opera, che altri dottori hanno giudicata esemplare di medicina moderna.

116. (Ital.). - Gennaio 23. - Il Costa da Milano al Baglivi in Roma - Promette di distribuire ai librai i frontespizi delle sue opere.

127. (Ital.) - Gennaio 23. - Francesco Durante da Lecce al Baglivi in Roma. - Si rallegra, e gli domanda un parere sopra certa malattia. Nella postilla gode del suo prossimo accasamento in Roma.

128. (Latina). - Febbraio 1. - Il Baglivi da Roma al Padre Putignant in Lecce. - Lo ringrazia degli elogi e promette altri lavori.

129. (Latina). - Fabbraio 17. - Il Baglivi da Roma al Magliabecchi in Firenze. - Dopo i soliti complimenti di stima e di amicizia, passa a dare il suo giudizio sul celebre dente elefantino. Le dice di ammirevole grandezza, per incuria ed ignoranza frantumato, e che riuniti i frammenti, sarebbe lungo 18 palmi romani del peso circa 500 libbre romane. Lo giudica calcinato, essendo stato tanto tempo sotto un terreno tofaceo.

130. (Ital.). - Febbraio 20. - Tommaso Quarta da Lecce al Baglivi in Roma. - Si dichiara suo umile discepolo, e loda con entusiasmo l'opera ricevuta.

131. (Latina). - Febbraio 25. - Guglielmo Herardt, inglese, al Baglivi in Roma. - Loda l'amico, e fa menzione dell'abate Gravina.

132. (Ital.) - Marzo 11. - Giov. Antonio Chouët da Ginevra al Baglivi in Roma. - Gli partecipa i ringraziamenti del Mangeti per le figure mandategli. Ringrazia dell'opera ricevuta in dono. Lo previene che riceverà due copie dei tomi 3º et 4º della Biblioteca Medico-

gut found

Pratica, una per lui, e l'altra per il Tozzi. Gli manderà pure il nuovo "De febribus".

- 133. (Ital.) Marzo 30. Il Mondegar da Napoli al Baglivi in Roma. Loda con entusiasmo il suo libro. Lo incoraggia a presequire nella ottima idea che ha nella sua mente, stimando che se altri valentuomini lo seguissero, ne verrebbe un cambiamento notabile alla medicina, e se la salute gliel permette, non si trattenga dall'impresa.
- 134. (Ital.) Marzo 30. Raffele Milici da Trani al Baglivi in Roma. Si rallegra con entusiamo della cattedra ottenuta di anatomia. Rammenta che altri Ragusei si sono fatti onore.
- 135. (Latina). Aprile 29. Daniele Le Clerch, Professore di Medicina, da Anversa al Baglivi in Roma. Fa elogi amplissimi del Baglivi.

letter 13

folio 19

- 136. (Latina). Maggio 9. Giovanni Giacomo Mangeti da Ginevra al Baglivi in Roma. Loda il Baglivi, rammenta con elogio il Trionfetti ed il Gagliardi.
- 137. (Ital.) Maggio 17. Il Padre Benedetto Bacchini da Modena al Prof. Prospero Mandosio in Roma. Loda l'opera del Baglivi anche a nome del Ramazzini.
  - 138. (Ital.) Giugno 1. Il Baglivi da Roma al Mangeti in Ginevra. Gli dà l'avviso di avergli spedito le figure delle antichità di Roma. Aggiunge la notizia della sua nomina a Professore di anatomia nuper ottenuta. Non comprende come non gli siano pervenuti certi suoi scritti. Ringrazia dei tomi della Biblioteca Medico-Pratica, di cui approfitta nelle sue lezioni di anatomia. Gli esprime gli elogi che fa di lui il Tozzi.
  - 139. (Latina). Giugno 5. Giuseppe Zambeccari da Pisa al Baglivi in Roma. - Ringrazia del libro inviatogli, di cui fa speciali elogi.
  - 140. (Latina). Giugno 6. Lo Schroechio da Vienna al Baglivi in Roma. Si scusa di aver ritardato i ringraziamenti della sua opera. Desidera altri lavori che saranno apprezzati dall'Accademia e dai cultori della Medicina, che saranno inseriti nelle Effemeridi dei Curiosi "Quod si curiosa aliqua lisfem Ephemeridis comunicare in posterum tuae Excellentiae libuerit, non nostram tantum Academiam, sed universam artem medicam plurimum tibi devinciet."
  - 141. (Ital.) Giugno 17. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma, Lo previene che mandandogli il suo libro, lo diriga a lui, altrimenti gli aiutanti di Camera non lo collocheranno nella libraria del Gran Duca. Frattanto lo assicura che è riuscito allo Schroechio infinitamente gradito. Lo informerà poi che cosa ne avranno giudicato gli eruditi di Lipsia. Riferisce che alle ore 23 di quel giorno si è sentito un terremoto che durò due Ave Marie.

disden Sphemerrailus?

- 142. (Ital.) Giugno 29. Il Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. - Lo previene che ha fatto collocare il libro nella Biblioteca del Gran Duca. Gli dà notizia che lo Schroechio ha ricevuto il suo libro e lo loda.
- 143. (Ital.) Luglio 7. Il Padre Raffaele Sadolini della Compagnia da Ragusa al Baglivi in Roma. - Si rallegra della nomina a Professore di anatomia, ottenuta per concorso. Dice di averne avuta notizia dallo stesso Baglivi, ma la detta lettera non apparisce nella collezione.
- 144. (Ital.) Luglio 8. Lo Chouet e il Ritter librai di Ginevra al Baglivi in Roma. - Desiderano di pubblicare le opere del Tozzi.
- 145. (Ital.) Agosto 4. Natale Alleti da Ragusa al Baglivi in Roma. - Sospettava che il mancato riscontro alle sue lettere dipendesse dal trovarsi il Baglivi in Parigi, dove aveva detto di volersi recare. Ora lo sa in Roma e gli scrive rallegrandosi dei suoi degni avanzamenti.
- 146. (Latina) Agosto 22. Lo Schroechio da Vienna al Baglivi in Roma. - Si duole di non potere pubblicare subito la sua opera nelle Effemeridi; promette però di farlo quanto prima.
- 147. (Ital.) Agosto 24. Il Lanzoni da Ferrara al Baglivi in Roma. - Lo avverte che ha fatto pubblicare un estratto della sua Prexis medica nella Galleria di Venezia ... a carte 46.
- 148. (Ital.) Settembre 25. Natale Alleti da Ragusa al Baglivi in Roma. - Senza importanza.
- 149. (Latina). Ottobre 5. Gian. Giacomo Rau, Professore di anatomia in Amsterdam, al Baglivi in Roma. - Dice che il Cherard botanico insigne lo aveva informato del suo valore in anatomia e che aveva ereditato la sapienza del Malpighi. Desidera il suo lavoro sulla respirazione della rana, su cui Esso pure aveva studiato.

letter 209

- bro. G.S. 150. (Ital.) - Ottobre 20. - Il Cherard dall'Haya al Baglivi in Roma. - Lo invita a dirgli se ha ricevuto le Epistolae Anatomicae del Ruysch, 1'Oeconomia animalis del Coekburn, e le Cogitationes de instauratione medicinae di Bart. De Mor. Lo consiglia a stringersi in corrispondenza col Rau anatomico celeberrimo.
  - 151. (Ital. ) Novembre 14. Il Dott. Giuseppe Del Papa da Firenze al Baglivi in Roma. - Dice di aver ricevuto l'opera "Praxis medica" per parte del Bellini, che ricorda già stampata da due anni, e ne intesse lodi singolari.
  - 152. (Latina). Novembre 20. Luca Schroechio da Vienna. Rimette un suo lavoro al Magliabecchi per il Baglivi.
  - 153. (Ital.) Dicembre 1. Michele Mondegar da Napoli al Baglivi in Roma. - Si scusa di non avere ancora letta la sua opera, perchesi

trova occupato in carnevale nel comporre un poema che deve recitare nel Salone per la salute della Regina.

- 154. (Ital.) Dicembre 2. I librai Chouët e Ritter da Ginevra al Baglivi in Roma. Gli fanno premura perchè il Tozzi voglia stampare la sua opera nella loro tipografia, stimandolo famoso a tutto il mondo.
- 155. (Ital.) Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Ringrazia che lo abbia informato della sua nomina A Professore, e aggiunge i rallegramenti del Del Papa.

#### 1698.

- 156. (Latina). Gennaio 30. Il Baglivi da Roma allo Schroechio in Vienna. Ringrazia lo Schroechio, presidente dell'Accademia di Germania, di avere accettato i suoi lavori nelle Effemeridi dei Curiosi, e di averne lodalo il metodo pratico anatomico-fisico nel compilarlo.
- 157. (Latina). Marzo 3. Gian Giacomo Rau da Amsterdam al Baglivi in Roma. Ringrazia della opera mandatagli dal Baglivi. Promette di comunicargli l'opera: "De transgressione sanguinis in venas." Dice di essergli note le guerre fra il Ruischio ed il Bidloo.
- 158. (Ital.) Marzo 4. Il Dott. Giovanni Baruffaldi da Ferrara al Baglivi in Roma. Spinto dal Lanzoni si presenta la prima volta al Baglivi offrendogli la sua opera sui potti ferraresi, e si ripromette buona accoglienza, e lo saluta con ammirazione, come il mondo intero per le sue opere di eterna ricordanza.

letter 8 folio 12 chd.

- 159. (Latina). Aprile 3. Risposta del Baglivi da Roma al Rau in Amsterdam. Accetta l'invio di porsi in comunicazione in merito al passaggio del sangue dalle arterie nelle vene. Manifesta le sue idee sulla vertenza fra il Ruischio ed il Bidloo.
- 160. (Latina). Maggio 10. Il Baglivi da Roma allo Chirac in Montpellier. Assicura l'amico che ha parlato di lui con grandi elogi al Raimond. Gli promette le sue opere di Pratica medica e di Anatomia.
- 161. (Latina). Giugno 20. Raimondo Vieussens da Montepellier al Collegio Medico di Roma. Tratta di una correzione da farsi ad una sua opera.
- 162. (Latina). Luglio 12. Il Baglivi da Roma al Dottor Benis, inglese. Loda l'opera del Vieussens per la originalità.
- 163. (Ital.) Luglio 15. Antonio Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. Partecipa all'amico che negli Atti degli Erudit i di Lipsia si fanno di lui elogi distinti (1698, p. 33). Lo dispensa da rispondergli.
- 164. (Latina). Luglio 15. Il Baglivi da Roma al Bellini in Firenze. Si compiace che gli Inglesi e i Francesi incominciano a stimare gli Italiani. Si accende di entusiamo perchè risorga la prisca gloria della scienza e delle arti in Italia, ed eccita l'amico ad interessarne la

gioventù italiana.

- 165. (Latina. Settembre 1. Il Baglivi da Roma a Pietro Chawin di Londra. Lodi confidenziali di stima reciproca.
- 166. (Ital.) Settembre 6. Il Milici da Trani al Baglivi in Roma. Famigliarità senza interessi.
- 167. (Ital.) Ottobre 1. Antonio Magliabecchi da Firenze al Baglivi in Roma. - Si rallegra della nomina del Baglivi a Socio della R. Accademia di Londra di cui renderà informato lo Schroechio.
- 168. (Latina). Il Baglivi da Roma allo Schroechio. Accusa ricevuta di una sua opera per parte del Magliabecchi e la dice opera aurea. Promette che se avrà altri lavori li comunicherà alla Accademia di Germania.
- 169. (Ital.) Il Bellini da Firenze al Baglivi in Roma. Assicura il Baglivi che tanto gli Inglesi quanto i Francesi lo stimano moltissimo. Manda i saluti al Tozzi.

#### NOTE E CONSIDERAZIONI EPICRITICHE.

#### Età.

Il Baglivi nacque 1'8 settembre 1668, come eli asserisce nella 3ª lettera al Magliabecchi contenuta nell'opuscolo del Salomon, e io aggiungo che lo aveva già esternato nella dissertazione - De Tarantula - Ibidem natus sum (cioè in Ragusa) anno 1668 die 8 septembris, oriente sole. - Rivelasi che cessasse di vivere, dalla fede di morte da me ricavata dalla Parrocchia di S. Marcello. - Die decimoquinto Mense Iunio Anno Domini millesimo septingentesimo septimo, Exclms Doct. Georgius Baglivius Lyciensis aetatis suae annorum 39, filius qd<sup>M</sup> Petri Angeli, Medicinae Doctor et in Archilyceo Romano Publicus Lector, ecc. animam Deo reddidit. - Si deve dunque ammettere senza più dubbio alcuno, che abbia vissuto anni 38, mesi 9 e giorni 8, ossia che fosse entrato nel 39 anno di vita, come è detto nel registro parrocchiale.

Illo ipso viveret. scriptis A italiane di giovane Bag

#### Città natale.

L'asserzione del Crescimbeni che il Baglivi nascesse in Ragusa, veniva contrad etta da altri che lo credettero di Lecce. Per tale si denuncia nei Ruoli dell'Università Romana, quali io proposi che illustrati si rendessero di pubblico uso. "Georgius Baglivius Lyciensis per annos quinque, Chirurgiae et Anatomiae Professor, 1706".

Similmente di Lecce si qualifica nella fede mortuaria della parrocchia di S. Marcello: "Georgius Baglivius Lyciensis". Invece è accertato che trasse i suoi natali in Ragusa, il che viene assicurato non solo dallo stesso Baglivi nella lettera citata, ma dai suoi concittadini; Raffaele Milici in data 30 Marzo 1696 (rammentata dalla Collezione n. 134, dice che altri Ragusei si sono fatti onore, e ne nomina alquanti come Mons. Benessa e l'Abate Gradi. Nonostante il Baglivi, amando come seconda patria Lecce, dove potè istruirsi nelle scuole vescovili che mancavano in Ragusa, permise si dicesse Leccese nei Ruoli annuali dell' Università.

## Genitori e famiglia.

Il padre Pietro Angelo di Ragusa esercitava la medicina prima in patria, e di poi in Lecce ove era riputatissimo. Il faglio ne fa menzione nella dissertazione citata quando mostra che talune febbri si possono confondere col morbo del Tarantismo. - Testis est optimus parens meus, isque apud Licienses in Apulia medicus, ut omnibus constat, celeberrimus.

Ebbe un fratello Don. Giacomo cui portò affetto e procurò con le sue influenze il canonicato di Lecce, siccome risulta dalla lettera 49 della presente collezione del Cardinale Albani a Monsignor Pignattelli Vescovo di Lecce in data 12 dicembre 1693, e dalla risposta (V. lettera 14) del detto Vescovo che ne prenderà ogni premura.

#### Suoi studi.

Che nella Università di Napoli compiesse i suoi studi e vi fosse insignito della Laurea, non è più una semplice supposizione, dal sapere, come fa notare il Salomon, che vi dimorasse per dieci anni; ma oggi lo apprendiamo in maniera incontestabile dal celebre Malpighi che con lettera da Roma 27 ottobre 1791 vivamente lo raccomandava (forse al Valsalva in Bologna) con le seguenti parole: - Prendo la confidenza di raccomandare alla bontà di V. S. l'Ecmo Sig. Dott. Giorgio Baglivi; ben degno allievo della scuola di Napoli. - E che le sue raccomandazioni fossero dirette al Valsalva si appalesa dall'altra lettera del Malpighi al Baglivi stesso allora in Bologna, in cui vede con soddisfazione che si addestri nelle esperienze sui cadaveri umani e dei bruti con i Signori Accademici del luogo. Ora il Valsalva di quei giorni fra gli altri sperimenti fino allora intentati estirpò il rene ad un cane senza che ne morisse. -

6/

n Ragusa, veniva e si denuncia nei e si rendessero ati si rendessero quinque, Chirurgia Chirurgiae

Illo ipso anno (1687) jam renem cani exsecare sciebat sic, ut hic viveret. -Tolgo questo passo ai Commentari del Morgagni. "De vita et scriptis Antonii Mariae Valsavae", per dimostrare che nelle scuole italiane di quel tempo l'anatomia sperimentale e comparata ispirava al giovane Baglivi la grande riforma.

#### La scienza al suo tempo.

Mi compiaccio che il Salomon mi abbia seguito nel rammentare che le accademie in Italia ebbero preceduto tutte le altre sorte nell'estero. Quella dei Lincei in Roma nacque nel 1603 (scriveva nell'opuscolo -La medicine moderna in Alemagna (1) - mentre la Società di Londra non fu prima del 1663; l'accademia di Parigi nel 1666, e l'accademia di Vienna nel 1670.

E si può aggiungere che poco innanzi al Baglivi in anatomia e in chirurgia si era operata pure una classica trasformazione nella scuola di Padova per impulso di quel gran genio di Fabrizio di Acquapendente. A quell'areopago, dissi nel discorso inaugurale pel suo monumento (2), si addestrarono eminenti stranieri divenuti dappoi nelle loro università eccellenti maestri.

Rd4.06.764

Contribui potentemente eziandio la scoperta della grande circolazione del sangue, la quale usci dalla mente di Andre Cesalpino di Arezzo. come sostenni con widenti argomenti in tre diverse pubblicazione contro il celebre Ionson, che la vuole a favore di Guglielmo Harvey suo connazionale. For foot-notes - see

- a) Andrea Cesalpino scopritore della circolazione del sangue (1);
- b) In difesa di Andrea Cesalpino scopritore della grande circolazione del sangue (2).
  - c) La seconda rivendicazione del Cesalpino (3).

In Inghilterra i medici più avveduti di quella stagione, compresi della innovazione sperimentale proclamata del genio italiano, ne abbracciarono l'alto ideale, come si rileva dalla lettera 21 di Riccardo Pitcam in cui loda il suo nuove sistema, e desidera il lavoro del Baglivi -De villo contractili - e l'altro - de operationibus animalibus.

And Pitosim?

Johnson

<sup>(1)</sup> Proløstione al corso di terapia generale e materia medica per l'anno 1874-75. - Roma 1874.

<sup>(2)</sup> Quando il 29 agosto 1888 s'inaugurava il monumento a Girolamo Fabrizi di Acquapendente sua patria. - Discorso del Prof. Fr. Scalzi. -Acquapendente, 1888.

Ne noi di questi ratori e de il Bellini (1) Gius.

Non altrimenti lo seguirono i migliori di Francia, il che meglio si rileva dalla lettera 26 del Duverney di Parigi, il quale predisse che il lavoro - De fibra motrice - lo avrebbe reso immortale.

Contrariamente procedevano gli studi della medicina nelle altre Università Francesi, in specie in quella di Montpellier, nelle quale a sentimento di Giulio Marchini (vedi lett. 51.) il quale asseriva in data 10 Gennaio 1693 che in detta Università non si trovava nè un Bellini, nè un Malpighi.

Nella Germania superiore alla osservazione della nature si preponeva un razionalismo esagerato, donde il Baglivi per proprio fatto esclamava nella sua lettera riportata al N.32 della nostra collezione 17 Gennaio 1693. - Nauseant fere tot hypotheses, tot nugae, quas scioli per Germaniam superiorem quotidie consarcinant, et nomina amplificant, non rem.

Persuaso il Baglivi che il suo apostolato avrebbe ottenuto un trionfo si accese di entusiasmo sempre maggio re e nella espistola 57 del Bellini lo sprona di indirizzare la gioventù a che risorgesse in Italia la pristina gloria della scienza e delle arti. Nettardò a vedersi che l'Europa scientifica appagasse i suoi desiderii. Lo Schroechio Presidente d'ell'Accademia di Vienna e direttore della Effemeridi della Natura affermava con solenni e brevi parole che la muova medicina da lui bandita aveva destata l'ammirazione universale. Quod si curiosa aliqua iisdem Ephemeridis comunicare in posterum tuae Excelentiae libuerit non nostram tantum Academiam, sed universalem artem medicam plurimi tibi devinciet. Vedi lettera 134.

140

<sup>(1)</sup> Discorso letto dal Prof. Fr. Scalzi nella R. Università di Roma il 30 ottobre 1876.

<sup>(2)</sup> Risposta al Dr. Honson di Londra per cura del Prof. Fr. Scalzi - Roma 1883.

<sup>(3)</sup> Discorso letto nella R. Accademia Petrarca in Arezzo dal socio onorario Prof. Fr. Scalzi. - Arezzo 1885.

## Suoi Colleghi amici.

Ne nomina il Salomon molti e tutti di alta estimazione. Alquanti di questi si trovano nella nostra corrispondenza espistolare, ammiratori e devoti del celebre amico. Primeggiano il Redi, il Valsalva, il Bellini, il Malpighi, il Lanzoni (1) il Lancisi, il Pacchimi, il (1) Gius. Lanzoni - De Iatrophysicis Ferrariensibus dissertatio (Thesaurus Antiquit, historia litaliae; d.G. Graevii. Lugd Bat. MDCCXXIIII.

Tozzi, il Marchini, il Guglielmini (2), il Ramazzini, il Del Papa,

- (2) Guglielmini Domenico bolognese, nato nel 1655 fisico, matematico e medico celeberrimo nel Ginnasio Patavino.

  Tommaso Cornelio, Lionardo da Capua, il Gagliardi, il D(Andrea. Il Trionfetti (3), del quale il Baglivi nel trattato "De bilis natura"
- (3) G. B. Trionfetti Direttore dell'Orto Botanico sul Gianicolo fondato da Alessandro VII, in antico in Vanticano, sede gegli studi prima della Sapienza fin da Onorio IV, di che mi occuperò in altra pubblicazione.

  dice: "Vir doctissimus amicissimusque Joann. Bapt. Triumphettus botanices in Rom. Archilyceo, Professor, et aetate nostro facile princeps". E parlando del Trionfetti e del Pacchioni soggiunge che appena giunto in Roma (1692) contrasse con entrambi stretta famigliarità "Familiaritatem iniisse cum D. Triumphetto collega nostro, et D. Pacchione (4)". Congiunto fu in amichevoli rapporti
- (4) Op. med. Venetiis MDCCXXVII.

con Giovanni Fantoni, preclaro Professore in Torino, il quale ripete i sensi di stima dei medici di tutti i paesi a favore dell'amico Baglivi. "Dici enim vix potest, quo gaudio, qua utilitate, quo applausu tua excipiuntur ubique terrarum opera". Riferisce pure ad una guarigion ottenuta "cum colertissimo doctissimoque practico Matthaeo Palillio, viro optimis moribus praedito, et ob id mihi amicissimon conjunctissimoque". Con esso si trovava in consultazioni presso infermi di grave malattie (1). Ebbe eziandio tratti amichevoli

(1) De fibra motrice - Romae, 1702, p. 17
coi Dottori Piacentini, Trulli, Manfredi e Sinibaldi "qui magna cum
gloria (egli dice) in Romano Archilyceo nunc florent". Conversava
spesso con Marcello Severoli, che dice amicissimo suo, e col quale
esequiva sezioni sui bruti nell'Ospedale della Consolazione, ove il
Severoli funzionava da medico secondario (2). Colloqui ebbe pure

(2) Op. cit. p. 43 p. 63 con letterati di alta stima, fra i quali Paola Della Stufa, Gravina, Maffei Fontanini, Paolo Segneri, Mandosio, che nomina con distinto rispetto. Mancarono al Salomon le notizie per saperci informare meglio delle relazioni del Baglivi con i colleghi stranieri. Per dire dei più cospicui nominerò Giacomo Mangeti, Daniele Le Clerch,

56 %

pertanto, pubblico fi

nella scienze di perfeziona medicina

Gian Giacomo Rau, Guglielmo Merard, Silvano Regis, Raimondo Vieussens, Luca Schroechio Pietro Chewrin, G. B. Treussant, Giuseppe Duverney, Riccardo Pitcarn. In leggendo le loro scritture si scorge che tutti nutrirono pelRiformatore Ragusano il più caldo affetto e la loro maggiore estimazione. Nicolò Andry, Professore Regio in Parigi, il quale loda l'opera "De Praxi medica" con parole di caldissima stima e di amicizia. Goffredo Osterchamp, che visitava il Baglivi nella propria abitazione; per attestargli la grande stima che ne aveva, ed il molto affetto per lui. Gualtiero Harris, l'archiatro di Guglielmo III d'Inghilterra, giunge a queste espressioni di encomio "Tu scriptores hodiernos corrigis, castigas, instruis". Guglielmo Cole, medico di gran fama in Lodra, w. scrivendo al Baglivi, dice "Perge vir magne tuis conatibus laudatissimis medicinam illustrare, eamdemque, Tu qui fere unicus potis es, in pristinum restituere". Nè minori espressioni di lodi e di animo amico gli pervennero da Pietro Hotton dell'Accademia Londinese, il quale in una epistola dice "Quid aliud preaesto, quam ut cum maximis Europae Medicis idem de Te ac semper admirabiliter sentire videar". Parole che \$suonano un vero panegirico, espresse per lettera dal Le Clerc, riputatissimo medico di Ginevra.

In quanto alle relazioni amichevoli tra il Baglivi ed in Malpighi, che secondo il Salomon, non sarebbero stati sempre ugualmente stretti e sinceri, occorre che io sostenga il contrario parere. Infatti nell' epistola 38ª il Malpighi assicura il di lui padre delle doti morali e scientifiche del figlio, il quale lo aiuta nel lavoro e lo solleva dalla solitudine, e vedrebbe con rammarico la sua partenza. Come supporre che l'animo cosi mite del Baglivi potesse dimenticare di essere stato accolto nella casa del Malpighi in Roma, e che i primi insegnamenti della scienza li attinse da esso? Basta leggere la 39ª diretta allo Scroechio per dissuadersene, nella quale dicendogli che si parla spesso di lui nelle conversazioni col Malpighi, aggiunge che questi colloqui si tenevano nella casa del Malpighi "In aedibus Malpighianis" dove si la che dimorasse per alquanto tempo. Ed in questa occasione chiama il Malpighi suo maestro "Praeceptorem meum". Il Malpighi da sua parte dice nella 17ª al Baglivi "che gli sarà carissima la sua venuta in Roma". Fin dopo la morte del Malpighi vi fu chi non desisteva dal credere all'affezione cordiale fra i due sommi emuli. Nella 73ª il Mondegar si rammarica della morte del Malpighi anche perchè amava tanto il Baglivi.

Sarà più ragionevole di pensare che il Lancisi, o per gelosia, od altra celata ragione non avesse l'animo ben disposto per il collega Baglivi, si altamente apprezzato dalla pubblica opinione. Ciò è dimostrato nella 99ª del Pacchioni al Baglivi, cui faceva noto che il Lancisi, nel tempo del concorso alla cattedra di anatomia, lo aveva stimolato a presentarsi fra i candidati. E soggiunge "ma io sapendo che V.S. aveva giustissima presunzione mi ritirai". Il Pacchioni era versatissimo in anatomia, e tanto lo era che la Società di Norimberga gli aveva coniata una medaglia con l'epigrafe "Antonius Pacchionius Regensis Anatomicus Romanus (1)". Ed il Lancisi che il sapeva di tal valore, è da supporre avesse l'intendimento di creargli maggiori difficoltà. Non

MALPIGHI

<sup>(1)</sup> Tal medaglia che ebbi in proprietà volli donarla all' Ospedale della Consolazione, nel quale il Pacchioni fiori ed insegnò, preceduto dall'immortale Bartolomeo Eustacchi e dal valoroso Guglielmo Riva, la cui tavola anatomica sul sistema chilifere nell'uomo di Bopoina almeno cosi completa a perfetta presentai in dono alla fe università di Bopoina in ma indapine.

pertanto, meno questo incidente, che ora viene in luce, regno in pubblico fra i due sommi maestri reciprocanza di stima e di rispetto.

## Sue peregrinazioni.

Saggio divisamento del Baglivi fu di approfondirsi dapprima nella scienza patria, e dipoi di recarsi all'estero per gli studi, non di perfezionamento, come con poca carità patria suoi dirsi, ma di medicina comparata. Essendochè ho sostenuto sempre che i viaggi scientifici si devono intraprendere, a patto di non sconfessare il proprio sapere nazionale, e mi vi sono impegnato con i miei alunni nell'opuscolo "Mēdicina Endogena e Medicina Esogenea (2)."

(2) Prolusione al Corso di Farmacologia e Tossicologia Sperimentale. - Roma, 1882.

Nè è a maravigliare che si accingesse a soli 26 anni a peregrinare all'estero ed in remoti paesi, considerando che saliva trionfalmente ventottenne appena, la cattedra nell'Alma Città. Nella 63ª a Silvano Regis racconta che nel 1694 ritornava in Roma dopo lunghi viaggi nella Dalmazia e nell'Arcipelago. E già dal 1692 si disponeva a muoversi per l'Olanda e per l'Inghilterra, siccome è detto in annatozione nella epistola ottava.

Desiderava ancora di viaggiare, ma non tanto per volontà del padre come stima il Salomon, quanto per consiglio del Malpighi se ne astenne e prese stabile dimore in Roma.

# Università ed Ospedali da lui perlustrati.

Altro scopo non ebbe nei viaggi che la ricerca della scienza in tutte le forme, e sotto tutti i rapporti, e prima come si prefessasse dai colleghi nazionali. Si recò in tutte le principale città della Penisola di maggiore fama occupandosi della parte dottrinale che veniva bandita nelle scuole, e dell'esercizio pratico come si amministrava nei grandi Nosocomi. Se non fece parte dei dottori esercenti nell'Ospedale di S. Spirito, è certo che spesso lo frequentasse, e ne informa il Pascalis nella 33ª al Baglivi, dove fra le altre cose, dice "Sapendo che frequentava l'Ospedale di S. Spirito, lo incombenzava dei saluti ai medici ivi praticanti".

Illustravano ai giorni del Baglivi quel secolare asilo della carità medici e chirurgi insigni da me ricordate nel proemio al Giornale Medico di Roma (1). Dirò dei principale:

(1) Giornale Medico di Roma, fondato a diretto dal Prof. Francesco Scalzi. - Tomi 6 in 8°, dal 1865 al 1870.

Domenico Gagliardi (2), primo ad investigare al microscopio la

<sup>(2)</sup> Anatomes ossium novis inventis illustrata. Romae, 1660 struttura delle ossa, di cui il Morgagni fa onorata menzione. Lo sequirono sulla medesima palestra del sapere pratico Antonio Tiraconda

- (3), maestro e protettore del Lancisi; Rattazzi Antonio, precettore del
- (3) Nella Lancisiana si conservano M. S. Consultationes medicinales ab anno 1670 ad annum 1690.

Guattani; Giovanni e Stefano Trulli, Antonio Piacenti (4), Bernardino Genga,

(4) Medico Primario in S. Spirito, maestro del Genga.
il Guattani, ed il Giavina. Con tali e tanti ebbe commercio il giovane
Baglivi avido di apprendere ciò che più adulto seppe fecondare coi rari
talenti di cui la natura l'aveva dotato.

## Suo magistero.

Benchè Innocenzo XII avesse particolare benignazione con la famiglia del Baglivi, non ostante decreto si bandisse il concorso pubblico alla cattedra di anatomia restata vacante l'anno 1696 per il ritiro spontanei del Lancisi. Consultati gli antichi Ruoli dell'Universitàdi Roma, trascrivo testualmente quello dell'anno 1706 "Georgius Baglivius Liciensis per annos quinque in Chirurgia et Anatomia - Hora vespertina - scutata 96".

Colleghi d'Italia e di altre nazioni acclamarono la sua elezione, ed ebbero elogi speciali pel Sovrano, che si mostrò superiore ad ogni personale riguardo pel bene dell'umanità. "Mi rallegro di vero cuore ed effettuosissimo cuore dei suoi avanzamenti alla meritata cattedra di anatomia". Son parole che proferite dal Redi, quel sommo medico, naturalista e letterato, valgono quanto e più che un prezioso documento.

Non sempre però i regitori dei popoli danno saggio di simili provvedimenti, ed in quei giorni stessi esclamava a tal riguardo il Lanzoni nella 104ª al Baglivi "In Lei ho veduto premiata la virtù mentre i posti più sublimi vengono presi da chi non li merita. Certamente io piango quando scorgo in certe nicchie d'oro stare delle statue di ferro".

A meno una grave corruzione sociale, il concorso è giustizia, garanzia e premio.

Il piccolo anfiteatro anatomico ove insegnarono il Lancisi ed il Baglivi si è conservato fino a questi ultimi anni, oggi sede della facoltà di medicina. Rammento di avervi ascoltate le lezioni dimostrative sul cadevere dal Prof. Pietro Lupi autore di un trattato sui vasi linfatici (1), accolto con favore

<sup>(1)</sup> Nova per poros inorganicos secretionum theoria, vasorumque lymphaticorum historia Pauli Mascagni ecc.; auctore Petro Lupi Romano. Romae MDCCXCIII.

Tom. 2.

dai contemporanei. Ma più che nell'Università, l'anatomia soleva dimostrarsi da tempo in tutti i giorni nelle sale degli Ospedali, in specie in quelle di S. Spirito, della Consolazione e di S. Giacomo, dal Sisco, dal Bucci, dal Battistini, dal Laurenzi e dal Titocci, maestri di meritate eccellenza. E convien confessarlo senza timore di smentita che l'anatomia è state sempre

dino Genga,

stimita e coltivata nella scuola Romana come il fondamento ddella buona e seria medicina.

Rimonta la tradizione degli studi anatomici fra noi all'epoca di Galeno che insegnava la struttura del corpo sui bruti e lasciava il trattato "De anatome administranda", il quale suscita il grave sospetto che in segreto praticasse anco il cadavere umako. Più prossimo a noi insegnò nella Università di Roma l'anatomia Filippo Della Valle sotto la reggenza del Camerlengo Latina Orsini. Lo seguì in detto officio nel 1487 Gabriele Zerbi sotto Innocenzo VIII, e nel Pontificato di Paolo III Alfonso Ferri, uno dei primi chirurghi che trattarono delle ferite per arma da fuoco. Sempre piùsplendido divenne l'insegnamento sul cadavere, e splendidissimo per l'opera di Bartolomeo Eustachi, riputato nell'universale il principe degli anatomici. Lo imitò il prediletto suo allievo Virgilio da S. Severino. Risalì in onore la cattedra sotto il regno di Gregorio XIII per virtù di Costanzo Varoli da Bologna; e di buona riputazione fu il successore Arcangelo Piccolomini da Ferrara. Giunse Andrea Cesalpino mentre regnava Clemente VIII, il quale riconoscendo i quoi specialissimi pregi, gli assegnò l'onorario di scudi 1000 annui, the per quei tempi era assai considerevole. Tenne dietro al Cesalpino un anatomico distinto, Gian Maria Castellani di Albi, da cui ripete Roma la fondazione della Biblioteca Casanatense. Egli tenne quella scuola fino al 1657. Giovanni Trulli, medico primario in S. Spirito, la sostenne con riputazione fino al 1665. Raccolse l'eredità il Lancisi, che ne fece campo ove raccolse il miglior fiore delle sue scoperte. L'amore per siffatti studi lo quidarone alla ricerca delle tavole anatomiche dell'Eustachi, e rivenutele le dava alla stampa nel 1714. Ecco nel 1696 in campo il Baglivi, altro maestro sovrano, il quale fondò il taetro anatomico dell' Università Romana, e v'insegnò fino al 1707. Alessandro Pascoli di Perugia men dotto del Baglivi, pur tale da meritarsi gran credito presso gli eruditi del suo tempo, esercitò il suo magistero nel 1740. Da non dimenticarsi sono: Natale Salceti di Nebbio in Corsica (1758); Leopoldo Micheli di Civitavecchia; Gaetano Petrioli, altro commentatore delle tavole Eustachiane (1); Giuseppe Guattani,

che si acquistò buon nome anco presso gli stranieri per l'operazione dell'esofagotomia con metodo da lui ideato; Andrea Massimini

9

<sup>(1)</sup> Gaetano Petrioli emendò in seconda edizione i commenti del Lancisi alle tavole dell'Eustacchi, e collaborò col medesimo Lancisi negli studi sperimentali sui bruti che dovevano servire per l'opera "De motu cordis et aneurysmatibus". Carlo Boccadifuoco, esperto anatomico e chirurgo in Roma sua patria, riferisce nell'opuscolo "Le Otto Stadere ecc. Venezia 1714" che nei quattro anni dal 1616. ./.

che si acquisto/pudn/none/anco/presso/gli/stranieri/per/l/operazione delli/esofagotomia/con/metodo/da/lui/ideato;/Andrea/Massimini al 1619 vide nell'Ospedale di S. Giovanni che il Petrioli in presenza del Lancisi sezionava cadaveri umani, ed apriva animali vivi. Tanta era la stima per lui del Lancisi.

estituito

(2) Giuseppe Flajani (3): Pietro Lupi, conosciuto per l'opera suindicata,
(2) Esso diede una 3 Edizione delle Tavole di Eustacchi nel 1783. Di Lui
disse il Louis segretario perpetuo della R. Accademia di Parigi "Bisognerebbe
che ogni generazione fornisse tre o quattro chirurgi che avessero le vostre
conoscenze ed il vostro zelo, per fare progressi reali e solidi".
(3) Conservo il Decreto in pergamena di mons. Guidi Commendatore in S.

Spirito con approvazione di Benedetto XIV, in date 15 agosto 1772, che nomina il Flajani, già chirurgo Primario e Lettore di Chirurgia, a Presidente e custode del Museo anatomico a quei giorni istitutto. Vi si ammirano anche oggi le sue celebri preparazioni sul sistema dei nervi delle arterie e delle vene. Di lui e di altri 25 medici romani ho pubblicato una breve storia nell'opera - Bibliografia Romana - Roma, 1880.

e Achille Lupi suo figlio, di cui si hanno due buoni lavori sul peritoneo e sulla encefalo (1852), e nei 18 anni fino al 1870 Fortunato Rudel, che pubblicò, ma senza tavole, il suo testo della scuola in tre volumi (4).

(4) Corso di anatomia descrittiva - Roma 1866-1867-1868.

## Accademie alle quali appartenne.

Senza che ne facesse domanda, volenterose le Accademis straniere desiderarono di ascriverlo ai loro sodalizi scientifici, e prima ad accoglierlo fu la Società Reale di Londra. "Elapso anno 1698 in Regiam Societatem Anglicanam adscriptus fui, nunc 1699 in Academiam Germanorum (1)."

(1) Georg. Baglivi epistola — De lumbricis latis ... ad Nicol, Andry.

Somma onorificenza in quei tempi, come il Magliabecchi si esprime nella lettera diretta da Firenze al Baglivi in Roma li 7 ottobre 1698: "Non potrei esprimerle il contento che mi ha apportato la sua umanissima lettera, vedendo da essa l'onore meritamente fattole da quella insigne e celeberrima Accademia." Ne fu grato sommamente il Baglivi, e con lettera del 1º ottobre 1698, indirizzava alla Società Londinese i suoi profondi ringraziamenti. L'anno seguente fu insignito della nomina a socio dell'Accademia Germanica Leopoldina dei Cupriesi della natura e nel 1700 lo volle a far parte dei propri collaboratori la Società degli Eruditi di Lipsia.

Fin dal gennaio del 1698 nei suoi atti si legge una rivista lunga e molto onorifica per l'autore dell'opera "De Praxi medica", già pubblicata dal Cesaretti in Roma nel 1696, 8°. Fra le molte Accademie e Società Italiane mi piace di rammentare quella istituita in Roma dal Ciampini col titolo di Società fisio-matematica, della quale fece parte il Baglivi.

Nell'opuscolo da me pubblicato (1) sulle accademie mediche e (1) Notizie storiche delle Accademie di Medicina in Roma, 1876. scientifiche in Roma, nei secoli XVII e XVIII, si tiene parola del circolo in casa di Mons. Ciampini, ben noto alla repubblica letteraria per le opere di fisica di cui era profondo conoscitore. Vi si raccoglievano non solo i cultori delle discipline fisiche e

matematiche, ma quanti altri appartenessero agli studi positivi della natura. Sotto forma di conversazioni famigliari, dalla tranquilla e serena discussione uscirono uomini di forte intelletto, ed opere utilissime alla società. Esempio preclaro il Baglivi! Giunse a tale estimazione, che erano spesso richiesti pareri e giudizi in argomenti i più difficili ed importanti. Ho letto nei manoscritti della Lancisiana le lettere del celebre Giacinto Cestoni e le risposte del Lancisi, intorno al giudizio richiesto dal Cestoni al Congresso del Ciampini sulla scoperta dell'acaro della scabbia. Il famoso archiatro risponde che con quello scritto aveva accresciuta la sua stima presso gli Accademici, i quali desideravano di averlo ascritto fra i soci; e finisce coll'approvare l'uso del microscopio nella sua scoperta. E vaticinava che come quel miracolo d'istromento aveva ingrandita la gloria del suo secolo, così l'avrebbe fatta invidiare dai venturi. Non poteva essere profeta più felice!

## Personaggi eminenti di sua relazione.

In capo a tutti va contato Antonio Pignattelli da Napoli, prima vescovo di Faenza, legato in Bologna, arcivescovo di Napoli, poi cardinale nel 1681, e da ultimo Pontefice nel 1691, fino al 1700. Il Baglivi venne in Roma nel 1692 ed ottenne la cattedra nel 1696, non per favore dell'amico regnante, come egli stesso per straordinaria modestia potrebbe far credere con le parole nella prefazione alle sue opere "Tuo quippe fraetus patrocinio, anatomiae cathedram in Almae urbis Archilyceo nuper obtinui (1). Laddove tutti furono di avviso

(1) Oper. Omn. Venetiis. MDCCXII. che uscisse primo eletto dal concorso per lena di sapere a tutti i contendenti superiore. In corte avvicino Cardinali e Prelati, che sono nominati dal Salomon ai quali fece de dida di parecchie sue opere. Non pochi dell'alta aristocrazia, delegati ed ambasciatori gli concessero onoranze e i loro uffizi.

dedica

"Bisognerebbe

uindicata, 5. Di Lui

#### Considerato quale esercente.

Fedele ai precetti del greco maestro che ogni buon pratico debba avanti tutto conoscere il clima del luogo ove esercita la sua professione, volle il Baglivi assicurarsi delle condizioni climatiche di Roma "In remediis itaque praescribendis semper ante oculos habe tui climatis naturam, tuorumque popularium temperiem (Prax. Med. lib. 1)". E toccando della cura dell'asma, aggiunge "Romae et in Italia haec remedia conferunt in nostris aegris (Op. cit)". Similmente in riguardo alla prognosi della semiterzana, si esprime così "Febres semiteritianae, quae alibi raro in malignas transeunt, Romae magna ex parte sunt malignae, vel potius valde periculosae (Op. cit.)". E resterà sempre memorabile, come programma del suo esercizio professionale il detto "Romae scribo, et in aere Romano (Op. cit.)".

Per ciò potè rendersi indipendente nel curare le malattie locali "Ego liberam medicinam profitero" (De usu et abusu vesicantium).

Non si assoggettò nè alla vecchia nè alla nuova medicina "Nec ab antiquis sum, nec a novis (Op. cit)". Dà fine alla sua professione di fede medica così "Nihil tam mihi cordi est, quam ut medici naturae pondus et majestatem, quantum potest, sustineant" (Op. cit.).

Dopo lunghi studi sulla natura delle malattie urbane, potè dare alla scienza il più perfetto dettato sulle febbri mesenteriche, o tifoid ee, secondo il linguaggio moderno. Le tratta nel primo libro "De Praxi medica" e nell'opera "De morborum successionibus". Ne intesse un lavoro, che contiene in compendio tutto il dottrinale de' clinici recenti. Afferma di averlo appreso non già dalle opere, ma dalla attenta osservazione degli infermi "D'e febribus mesentericis opus novum, non a lectione librorum, sed ab observatione naturae petitum (Op. cit. Cap. XIII)".

In grazia a questa assidua investigazione delle malattie nella nostra città, potè lasciare informazioni accurate di quelle che decorsero a suo tempo in modo epidemico, riferendole alle diverse costituzioni meteorologiche. Nel 1702, per la soverchia e lunga siccità, fece annotare che invalsero i casi di vaiulo, di eresipela, e svariate specie di infiammazioni (Prax. Medic. de Respiratione in acutis). Fu in grado di avvisare qual fosse il predominio delle infermità vernacole, e da quali cagioni derivassero (De Morb. success. Cap. XVII).

Ritiene del meraviglioso che potesse assistere tanti infermi. Frattanto son piene le sue opere delle storie dei malati che lo vollero al loro letto o come medico ordinario, o in consultazione.

Cresce poi la meraviglia se voglia considerarsi la diligenza premurosa nell'indagare le più minute particolarità dei casi osservati. Un beal'esempio può aversene nel capitolo "De lumborum affectione in acutis" dove riferisce tutte le specie e tutte le modalità possibili di detta molesta infermità.

Non gli doveva perciò restare il tempo necessario al riposo, consacrando tutto il giorno all'esercizio professionale. Scrivendo al Pascalis si scusa della lentezza nello scrivergli, in cause alla molteplicità delle occupazioni "Neque mireris si tardius quam destinaveram, ad te mittantur (literae) nam occupationes obstiterunt, quae diem quandoque totum eripiunt a mane ad vesperam (De sanguine et respiratione)". E come cagione principale assegna l'assistenza del pubblico "Assiduis aegrorum curis et occupationibus (De Morb. solid.)". Come scagionandosi del suo rispondere raramente a Pietro Hotton dell'Accademia di Leyda, non dissimula la molestia che soffre da tanto lavoro "Angustia temporis, et molestae praxeos cura".

m).

sc ab
essione di
naturae

# Confronto fra il Baglivi ed il Lancisi.

Nel Secolo XVII la Medicina Romana ebbe due grandi maestri, due capiscuola, il Baglivi e il Lancisi, contemporanei collaboratori della nostra gloria. Ognuno si segnalò per un carattere scientifico proprio e distinto. La natura aveva dotato il Baglivi di uno spirito elevatissimo, e di una mente adatta alle opere di indole universale, per i quali pregi peregrini divenne il riformatore della medicina del suo secolo. Tutti gli scienziati di Europa lo acclamarono il più felice innovatore del loro tempo.

Al Lancisi no fece difetto altezza di pensieri, forte intendimento e tendenza al sublime, ma si piacque di circoscrivere il lavore, nel quale seppe approfondire più forse che il celebre suo emulo. Il Baglivi coll'opera "De Praxi medica" si innalzò all'eccelso concempimento di atterrare l'idolo a quei di potente della medicina speculativa ed ideologica, e soggiogata essa, riedificare la medicina dei fatti, della casta osservazione, e della sperimentazione genuina.

Questo ritorno felicissimo all'arte del medicare, creata dal più sapiente dell'antica Grecia, fu il portato del genio vastamente comprensivo del nostro innovatore.

Gli argomenti di patologia, di chimica, d'igiene e di tanti altri che il Lancisi condurevolissima assiduità, acutezza di intuizione, con intelligenza industriosissima seppe sospingere oltre i confini fino allora toccati, lo designano inimitabile esempio del più eletto specialista del suo tempo.

#### Sue cognizioni antiquarie.

Gli studi intensi della medicina non impedirono al Baglivi di coltivare anche quelli delle antichità, per i quali dimostrò un gusto speciale. Si strinse a tale scopo con gli archeologi più riputati, fra quali il Noris, il Fabretti, il Fontanini, lo Sfondrato, il Passionei. Riuni nel suo piccolo museo una collezione di medaglie, vantandosi di possederne una di grande valore, "Nummum Musaei nostri" il cui extipo riporta delineato nella "Dissertatio varii argumenti". Fu dedicata dal Prefetto Bibulo ad Antonio e Cleopatra, le di cui imagini vi sono scolpite. Minutamente s'interessa della colonna Antonina dissot terrata il novembre del 1702 presso la Congregazione della Missione, ne dà la descrizione, la provenienza, le dimensioni, le sculture, la iscrizione dello stilobate.

Non meno istruito si dimostra della tipografia di Roma antica. Accennando le abitazioni de' clienti, dopo di aver dato il nome moderno della contrada, aggiunge quello che portava ne' tempi remoti. Eccone qualche esempio "in campo Martio - prope rudera Mausolaei Augusti - Prope basilicam duodecim Apostolorum - ad Thermas Constantini - in Quirinali. Apud S. Ludovicum Gallorum idest - Apud thermas Neronis - Ad latus Nosocomii Stultorum in Foro Columnae Antoninae - Supra rudera

columnarum porticus Antonini extructum". Di altro infermo dice che abitava "Ad Thermas Olimpiades, supra quarum rudera domus est monialium S. Laurentii in panisperna". Assegna l'abitazione di altro cliente così "Circa aedes Theatri Marcelli Nepotis Augusti, supra cuius ruina nunc est magna domus Sabellorum". Parlando della semiterzana rammenta la dimora di Galeno in Roma "Galenus Romae olim degens prope Forum Minervae, qua nunc itur ad Pantheon Agrippae". Nè omette di riferire della medaglia che il medico di Bergamo ottenne dall'imperatore Antonino "Hinc ferunt aureo torquedonatum fuisse cum apprenso numismate Principis, sequentibus verbis insignite — Antonius Romae Imper. Galeno Med. Imp.".

Suo Opere.

Aveva toccato appena il suo 28º anno di vita quando metteva in luce la più grande delle opere del tempo "De Praxi Medica" (con la edizione Romae Prid. Kal. Martias MDCXVI). Tanta fu la sorpresa d'ei dotti, che taluno giunse a negaglierne il merito di autore; non potendo convincersi che in si fresca età potesse concepire e svolgere un programma di una riforma universale, e che attingesse in sè stesso coraggio da opporsi all'intera generazione dei medici.

Non si possono in poche pagine esporre tutti i concetti di quest' opera immortale del gran pensatore, tanta è la ricchezza dei precetti che contiene, tante le deduzion i utilissime alla pratica medica, tanta vi ha suppellettile di nuovi e gravi avvertimenti. Cosiffatto lavoro sarebbe ben degno di mente elevata, e ferace di studi di medicina comparata, non poco utili ai progressi dell'arte.

Pregevoli tutte le altre sue produzioni, sibbene di minore solennità, tuttochè miniere di inesauribile dottrina.

Il maggiore beneficio che l'insigne autore ha recato, è certamente per noi quello di avere ricreata la Scuola Romana, la quale ha potuto seguire quell'archetipo immortale. Tutte le generazioni de' buoni medici nostrani hanno percorsa la stessa via per un filo tradizionale non interrotto, salvo i pochi corruttori dell'arte. Colsero il pregio di fedeli prosecutori il De Mattheis, il Valentini, il Tagliabò, il Viale, il Iucchinin il Folchi, il Maggiorani, ed al presente il Baccelli.

Il Baccelli che per ordine di tempo giunse l'ultimo nel bel numero, riaccese novellamente con supremo intendimento di propositi e con lena più robusta il sacro fuoco della scienza patria. Egli ha secoltato per intima convinzione il consiglio del gran maestro Baglivi, il quale rivolgeva la sua autorevole parole ai Governanti, invitandoli a convocare in congressi il fiore delle intelligenze, dove dibattere i più gravi argomenti, al fine di perfezionare l'arte umanitaria della medicina "Necessarium fore putamus ut Principes in Urbibus suis praesertim celebrioribus, quibuscumque extant Xenodochia, Medicorum Academias promovendae Praxeos gratia per historiam, observationesque excitent" (Prax. Med., Lib. II).

Che riesca il Clinico di Roma nell'alto ideale, questo e il nostro caldissimo voto.

No trace of ?

Dan Sir,

Apologizius for traubling you. I kale the liberty of writing to you in the following weater.

In the Osler Caracogue regarding us 7516. The Mrs. Cetter-book of Brazilioi Mere is following note: Before it returns (to Bibiothela Lucisiana (Rome) some one should work up the letters. 2) not yet existed it remains for the present in the Osles Library."

As this was written 1929, I thought, that perhaps a report of

the letter has been chird later.

The reason for my ashing is that I possess that rest of Baylevis orisine correspondence, acquired from a brothshiles in Staly many spira are. It is a volume in all villum bridging of about on same sign as yours, containing about the same number of works to Baylivi from various correspondents sept to year 1709 and autograph drafts, mostly stand, of his replies. Amongst the correspondents are won amograph, won lote, walter thanks thicolar Andry, valuation, wom Sherad, Lacar Schröde etc.

If there is a report of your Baylivi cerers, I wonder if you would be so kind to let an have a reprint of it, which I should highly appreciate.

Your frifully Eich Waller m.D.

OSLER LIBRARY,

Negatives of the above mentioned letter6 Feb., 1963.

to you air mail within a few days.

Professor L. Münster, have not suffered from the latense cold spel

Professor L. Münster, and suffered from the suff

Dear Professor Münster,

Thank you so much for sending the postal money order which arrived safely a few weeks ago. Our photographer was pleased to hear that the negatives were satisfactory for your purpose.

We must applogize for the long delay in forwarding you the other three negatives, but we were waiting for a quiet moment to settle down with the Baglivi letter-book, but, helas, many students and visitors interfered with this plan. We must confess that we had a great deal of difficulty identifying the required letters, on account of the unsatisfactory index, etc. We wish we had an Italian scholar, like yourself, in our library who could unravel these various complexities.

As to the required negatives of the following letters:-

- 1) We could not find any trace of the Jan. 2nd, 1692, letter by Malpighi to Baglivi. However, the context of letter 109, fol. 176, in our Baglivi letter-book, dated Jan. 5th, 1692, also written by Malpighi to Baglivi, corresponds to no. 17 in Scalzi's article, dated Gennaio 2, 1692. As it also corresponds to the letter which the late Dr. Francis summarized in a postcript to you dated Feb. 9th, 1948, we are having a negative made and hope it is the one you desire.
- 2) The only letter by Pascalis (Turin) to Baglivi (Rome) which we could trace bearing the Feb. 27th date, was written in 1693 not 1692 as you mentioned in your letter. Again we hope it is the one you desire to see, although it bears the later date. It is letter 98, fol. 157 and 162 in our Baglivi letter-book. (A good example 3) the way these letters have been misbound!)
- 3) The letter by Manget (Geneva) to Baglivi (Rome) is letter 96, fol. 155 in our Baglivi letter-book, and no. 50 in Scalzi's article

OSLER LIBRARY, 6 Feb., 1963.

Professor L. Münster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

Dear Professor Munster,

Thank you so much for sending the postal money order which arrived safely a few weeks ago. Our photographer was pleased to hear that the negatives were satisfactory for your purpose.

We must apologize for the long delay in forwarding you the other three negatives, but we were waiting for a quiet moment to settle down with the Baglivi letter-book, but, helas, many students and visitors interfered with this plan. We must confess that we had a great deal of difficulty identifying the required letters, on account of the unsatisfactory index, etc. We wish we had an Italian scholar, like yourself, in our library who could unravel these various complexities.

As to the required negatives of the following letters:-

1) We could not find any trace of the Jan. 2nd, 1692, letter by Malpighi to Baglivi. However, the context of letter 109, fol. 176, in our Baglivi letter-book, dated Jan. 5th, 1692, also written by Malpighi to Paglivi, corresponds to no. 17 in Boalvi's article, dated Gennaio 2, 1692. As it also corresponds to the letter which the late Dr. Francis summarized in a postcript to you dated Feb. 9th, 1948, we are having a negative made and hope it is the one you desire.

2) The only letter by Pascalis (Turin) to Baglivi (Nome) which we could trace bearing the Feb. 27th date, was written in 1692 not 1692 as you mentioned in your letter. Again we hope it is the one you desire to see, although it bears the later date. It is letter 98, fol. 157 and 162 in our Raglivi letter-book. (A good example 61 the way these letters have been misbound!)

3) The Letter by Manget (Geneva) to Baglivi (Rome) is letter 96, fol. 155 in our Baglivi letter-book, and no. 50 in Scalzi's article

on Baglivi.

Negatives of the above mentioned letters will be sent to you air mail within a few days.

We hope you have not suffered from the intense cold spell which has even blighted your lovely country.

With kind regards and again sincere apologies for the long delay on our part.

Yours sincerely,

Cécile Desbarats, Secretary-Librarian.

on Baglivi.

Negatives of the above mentioned letters will be sent to you air mail within a few days.

We hope you have not suffered from the intense cold spell which has even blighted your lovely country.

With kind regards and again sincere apologies for the long delay on our part.

Yours sincerely,

Cécile Desbarats, Secretary-Librarian,

design of the content of lacing lines of the content of the content of the lace of the lac

of the se appropriate are and people of the second and the second and the second are second as the second are second are second as the second are second are second as the second are second as the

Timera, we writted of the latter and latter and the latter.

A) . Sood-restroi by Light the

on (see al 02 von Braile (Bose) (see al 02 von Braile)

POSTA AEREA PAR AVION BY AIRMAIL

#### Miss CECILE DESBARATS

Secretary Librarian of OSLER LIBRARY of the MC. GILL UNIVERSITY

> MONTREAL (Canada)

Dear Miss DESBARATS,

Before all; please excuse me for answering to your kind letter with so long a delay: I must now organize a Medical Congress which shall take place on December 8th and 9.th next.

All weighs on me, and in the meantime I cannot leave my University lessons, nor the practice of medical profession. For this I beg your pardon, not only, but also some indulgence.

I thank you ever so much for your proposal concerning the photo-copies to be sent instead of the microfilms for the ducuments I requested you. I fully agree at this regard, and I am sure that you shall be able to send the said photo-copies so as they may reach Italy without being at all spoilt nor, however, damaged. = Please, enclose to the same the relative invoice, so that i can reimburse you immediately for the expenses. This is now quite easy, because the italian Post-offices accomplish also this service.

Please do not consider me too exigent if I take the liberty of asking you to send me the photo-copies also of the following

Letter by Malpighi (Rome) to Baglivi (Bologna), written in italian language.

2) = 1692 = February 27 +b

Letter by Giuseppe Pascalis (Turin) to Baglivi (Rome), also in italian language.

fol. 155 - 3) = 1693 = September 17.th = Letter by Manget (Genève) to Baglivi (Rome), in latin lang guage. Nothing else.

> I would be very glad if I could in some way reward your kindness. I hope that some occesion may not miss. Thank you once more, and while I await the photo-copies, With kind regards,

> > Yours sincerely

L. Münster. Viale Audinot 35 Bologna

Bologna 19, XI, 1962.

POSTA AEREA
PAR AVION
BY AIRMAIL

Miss CECILE DESBARATS

Secretary Librarian of OSIER LIBRARY of the MC. GILL UNIVERSITY

MONTREAL (Canada)

#### Dear Miss DESBARATS,

Before all, please excuse me for answering to your kind letter with so long a delay: I must now organize a Medical Congress which shall take place on December 8th and 9.th next. All weighs on me, and in the meantime I cannot leave my University lessons, nor the practice of medical profession. For this I beg your pardon, not only, but also some indulgence.

I thank you ever so much for your proposal concerning the photo-copies to be sent instead of the microfilms for the documents I requested you. I fully agree at this regard, and I am sure that you shall be able to send the said photo-copies so as they may reach Italy without being at all spoilt nor, however, damaged. = Please, enclose to the same the relative invoice, so that i can reimburse you immediately for the expenses. This is now quite easy, because the italian Post-offices accomplish also this service.

Please do not consider me too exigent if I take the liberty of asking you to send me the photo-copies also of the following documents, belonging to the same collection:

Letter by Malpighi (Rome) to Baglivi (Bologna), written in italian language.

2) = 1692 = February 27.th = Letter by Giuseppe Pascalis (Turin) to Baglivi (Rome), also in italian language.

Nothing else.

I would be very glad if I could in some way reward your kindness. I hope that some occesion may not miss.

Thank you once more, and while I await the photo-copies, with kind regards,

Yours sincerely

Bologua 12, XI, 1962.

L. Alünsher Viole Audinot 35 Bologna

OSLER LIBRARY, 1962.

Professor L. Munster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

BAGLIVI Dear Professor Minster.

We must apologize for the long delay in sending you that to film, but the "unforeseen circumstances", mentioned in my letter of the 18th of October, were prolonged and the University Photographer is still in the process of moving to new premises!

Under separate cover, by air mail, you will receive a separate film of the letters which you desired to consult for your historical studies. The sequence of the letters on the film is as follows:-

No. 7516 Bibl.Osl.Letter 85-86 Fols. 145 - 146 - Jan. 17th, 1693

Latin letter from Baglivi from Rome to Manget at Geneva.

Letter 114 Fol. 182 & verso - May 22nd, 1695

Italian letter by Lanzoni from Ferrara to Baglivi in Rome.

Letter 130 Fol. 206 & verso - 29th Dec., 1694

Italian letter from Lanzoni from Ferrara to Baglivi in Rome.

" Letter 199 Fol. 294" - 295" - Nov. 21st, 1696 Ttalian letter from Lanzoni in Ferrara to Baglivi in Rome.

" 1693 Letter 102 Fol. 300° August 24th, 1697 Ttalian letter from Lanzoni in Ferrara to Baglivi in Rome.

order, for six dollars (\$6.00) payable to Mr. A. Graham, c/o of The Osler Library, McGill University, to cover payment for the film.

With kind regards and hoping that you will find the film satisfactory for your purpose.

Yours sincerely,

Cécile Desbarats.

OSLER LIBRARY, 15 November, 1962.

> Professor L. Münster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

Dear Professor Munster,

We must apologize for the long delay in sending you the film, but the "unioreseen circumstances", mentioned in my letter of the lidth of October, were prolonged and the University Photographer is still in the process of moving to new premises!

Under separate cover, by sir mail, you will receive a mogative film of the letters which you desired to consult for your historical studies. The sequence of the letters on the film is as follows:

No. 7516 Bibl. Cal. Letter 85-86 Fols. 145 - 146 - Jan. 17th, 1693 Latin letter from Baglivi from Rome to Manget at Geneva.

Letter lik Fol. 182º & verso - May 22nd, 1696 Italian letter by Lanzoni from Perrera to Baglivi in Rome.

u Letter 130 Fol. 206 & verso - 29th Dec., 1694 Itels in Letter from Lanconi from Perrara to Baglivi in Rome.

Letter 199 Pel. 294" - 295" - Nov. 21st, 1696 Thallon letter from Lanzoni in Permana to Baglivi in Rome.

Letter 102 For 100 Length 1007 August 24th, 1697 Titalian letter from Lancest in Forces to Daglivi in Rome.

We would be grateful if you would send a cheque, or money order, for six dollers (\$6,00) payable to Mr. A. Greham, c/o of The Osler Library, Medill University, to cover payment for the

With kind regards and hoping that you will find the film satisfactory for your purposes

Tours sincerely,

Ofcile Derbarats.

Hon. DIRECTION of the BIBLIOTHECA OSLERIANA of MC. GILL UNIVERSITY MONTREAL (Canada) Most. Hon. Mr. DIRECTOR, In your incomparable Library, among many other ancient curiosities, can be found some autographs, forming a collection regarding one part of the scientific correspondence by GIORGIO BAGLIVI. For my historical medical studies, I wish to have, if possible, some microfilms of several, a very few, letters belonging to the said collection, written by GIUSEPPE LANZONI, to Giorgio Baglivi. = Of these letters I am going to sign here below a list in chronological order, while I beg you to please let me have the respective microfilms. I could send you in advance the amount of the relative expenses, by international postal money order, should you kindly let me know the amount of the sum owed. Here is the list of the afore mentioned letters: p. 6 (80) -1694, on December 24th = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from Ferrara, to Giorgio Baglivi (Rome)

1094, on February 22nd = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from July W. F. Ferrara, to Giorgio Baglivi in Rome.

7 (91) 2 1695, on May 22nd = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from Ferrara, to Giorgio Baglivi in Rome.

8 (10) 4 1696, on November 21st. = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from Ferrara, to Giorgio Baglivi in Rome. 10 (141) 1697, on August 24th. = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from Ferrara, to Giorgio Baglivi in Rome and finally, if possible: (32) 61693, on January 17th = Latin letter by Baglivi from Rome to Manget, at Genèva (Ginevra). Hoping that you, most Hon. Mr. Director, will kindly favour me, and always ready to repay your kindness, should you eventually need of some microfilm from our libraries, with many thanks beforehand, I present you my very best greetings. Apologna 26. TX. 1962 Brof, Ladislav Minster Bologna ( Italy) Viale Andinot 35

possible, some microfilms of several, a very few, letters belon-ging to the said collection, written by GIUSEPPE LANGONI, to Gior gio Baglivi. = Of these letters I am going to sign here below a let me know the amount of the sun owed. Ferrara, to Giorgio Baglivisin Rome.

on May 22nd - Italian letter by Giuseppe Lanconi from Ferrara, to Giorgio Baglivi in Rome. rara, to storgio saglivi in Rome.

Perrara, to Giorgio Baglivi in Rome.

On August 24th. = Italian letter by Giuseppe Lanzoni from

Perrara, to Giorgio Baglivi in Rome

and finally, if possible:

on January 17th = Latin Letter by Peglivi from Rome to Manget,

at Geneva (Ginevra).

OSLER LIBRARY, 18 Oct., 1962.

Professor L. Münster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

Dear Professor Münster,

It was very nice to hear from you again. As you know, our scholarly and beloved librarian, Dr. Francis, died in 1959, and a suitable person has not been found to replace him.

We have identified, among our Baglivi correspondence (Bibl. Osl. no. 7516) the various letters which are of interest to you. Unfortunately, one, written by Lanzoni to Baglivi on Feb. 22nd, 1695, could not be found in our collection, even by the late Dr. Francis, who left a note to that effect.

If you do not object, we shall have these letters photocopied, instead of microfilmed, as they are very fragile, and we would prefer to have this job done by our own University photographer. Due to unforeseen circumstances, this work will only be carried out within a week or so, and we shall mail these copies to you just as soon as possible.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Miss) Cécile Desbarats, Secretary-Librarian.

OSLER LIBRARY, 18 Oct., 1962.

> Professor L. Minster, Viale Audinot 35, Bologns, Italy.

Dear Professor Münster,

It was very nice to bear from you again. As you know, our scholarly and beloved librarian, Dr. Francis, died in 1959, and a suitable person has not been found to replace him.

We have identified, emong our Baglivi correspondence (bibl. Oct. no. 7516) the various letters which are of interest to you, Unfortunately, one, written by Lamzoni to Baglivi on Feb. 22nd, 1695, could not be found in our collection, even by the late Dr. Francis, who left's note to that effect.

If you do not object, we shall have these letters photocopied, instead of microfilmed, as they are very fragile, and we
would prefer to have this job done by our own University photographer. Due to unforeseen circumstances, this work will only
be carried out within a week or so, and we shall mail these copies
to you just as soon as possible.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Miss) Cécile Desbarats, Secretary-Librarian.

OSLER LIBRARY, 14 Dec., 1962.

Dr. L. Münster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

Dear Dr. Münster,

We hope that your Medical Congress was a great success and that you were not exhausted by all the work it entailed.

In answer to your letter of November 19th, requesting further photo-copies of three letters in our Baglivi MS, we thought it would be wiser to wait until we heard whether the negative film which we sent you, by airmail on November 15th, was satisfactory. As soon as you advise us on this point, we shall proceed with the other letters.

With all good wishes for the festive season,

Yours sincerely,

Cécile Desbarats, Secretary-Librarian. OSLER LIBRARY, 14 Dec., 1962.

Dr. L. Münster, Viale Audinot 35, Bologna, Italy.

Dear Dr. Minster,

We hope that your Medical Congress was a great success and that you were not exhausted by all the work it entailed.

In answer to your letter of November 19th, requesting further photo-copies of three letters in our Baglivi MS, we thought it would be wiser to wait until we heard whether the negative film which we sent you, by airmail on November 15th, was satisfactory. As soon as you advise us on this point, we shall proceed with the other letters.

With all good wishes for the festive season,

Yours sincerely,

Cécile Desbarats, Secretary-Librarian.

Miss CECILE DESBARATS
Secretary-Librarian of
OSLER LIBRARY
McGILL UNIVERSITY

Bologna; 20. XII. 62.

MONTREAL 2

Dear Miss DESBARATS,

I duly received your kind letter of Dec. 14.th, and, in answer to same, I confirm what I formerly announced you, regarding the negative film you sent me, which has reached me in perfect order and I found very fine. = For the relative amount I have also provided to the reimboursement, by postal money order, which I hope has in the meantime regularly reached you.

Therefore, I am now awaiting for the further photocopies requested with my letter of November 19th, which you will please send me.

While I exchange the best wishes for a merry Christmas and a happy New Year, I remain

Yours sincerely

I. Hünster

surface safe and t tomp Atta time - 4 got and the Africa solution capies requested with my letter of November 19th, which you will and a happy few Tear, I remain estroules est Italiae vestese, pries sedicines MONTHERICA

Dr. Ladislao Minster, and and tent Cartonia mica absente Viale Audinot, 47, Bologna, personalis ours over Charlesino Malaighio in dies compare Italy.

Dear Sir, Dear Sala hands

I enclose a copy of our catalogue-description of the Baglivi letter-book and extracts from some of the letters, and I shall be glad to send you more extracts shortly. I note that your chief interest at the moment is in the relations between Malpighi and Baglivi.

It is impossible to photograph the letters because the volume is so tightly bound, and in many places the inner ends of the lines cannot be seen. I hope some day to publish the more interesting of the letters myself. I have been gradually transcribing them.

Clariacians Delications what hard respect the menture those convoluent the

I hope the appended extracts will be of use.

id openis is a factor of the f

Dr. W. W. Francis, Librarian.

Letter 59, fol. 99. Malpighi to Régis, "Roma 5 luglio 1694." Drafted and signed "Marcello Malpighi" in Baglivi's handwriting. M. thanks Régis for his praise and regrets that the writings of R. are not in Latin. It is not probable that such a letter would be copied by B., more likely B. drafted it for M. to copy. Similarly B. seems to have composed some letters for Tozzi after M. 's death.

Letter 75, fol. 124. Malpighi, Rome, 15 Dec., 1791, to Baglivi at Bologna.

M. sends him "la licenza de i libri prohibiti ... M'imagino, che costi si trattenga con gl'amici in osservazioni anatomiche, cosa da me tanto desiderate . . . 11

Letter 77, foll. 131-2, Jos. Duverney, Paris, to Baglivi at Rome, 3 Idus dies Sept., 1692.

Congratulates him: ... Alterum vero quod praestantissimi Redii ... familiaritate et doctrina usus fueris Florentiae. Imo etiam quod nunc Romae à Celeberrimi Malpighii incomparabili dexteritate et iudicio in Anatomicis et Medicis disciplinis instruaris ... Fortunet itaque Deus caeptis tuis quod sub

A+75-16

Modern Market Ma

Dr. Ladielse Minster, Viele Augines, 47, Bologna, Italy,

Dear Sir,

I enclose a copy of our catalogue-description of the Baglivi letter-book and extracts from some of the letters, and I shall be glad to send you more extracts shortly. I note that your chief interest at the moment is in the relations between Malpighi and Baglivi.

It is impossible to photograph the letters because the volume is so tightly bound, and in many places the inner ends of the lines cannot be seen. I hope some day to publish the more interesting of the letters myself. I have been gradually transcribing them.

I hope the appended extracts will be of use.

Yours truly,

Dr. W. W. Francis, Librarian,

Letter 59, fol. 99. Malpight to Régis, "Roma 5 luglio 1684." Drafted and signed "Marcello Malpighi" in Baglivi's handwriting. M. Whanks Régis for his praise and regrets that the writings of R. are not in Latin.

N.B. It is not probable that such a letter would be copied by B., more likely B. drafted it for M. to copy. Similarly B. seems to have composed some letters for Tozzi after M.'s death.

Letter 75, fol. 124. Malpighi, Rome, 15 Dec., 1791, to Baglivi at Bologna.

M. sends him "la licenza de i libri prohibiti ... Mimagino, che costi si trattenga con gl'amici in caservazioni anatomiche, cosa da me tanto desiderate

Letter 77, foll, 151-2, Jos. Duverney, Paris, to Beglivi at Rome, 5 1duo

Compustulates him: ... Alterum vero qued praestantissimi hadii ...
femiliaritate et doctrine usus fueris Florentiae. Imo etiam qued nunc homes
E Caleberrimi Malpighii incomparabili degteritate et iudicio in Ametemicis et
Madicis disciplinis instruaris ... Fortunet itaque Deus caeptis tuis qued sub

( Act : 47

tanto Viro qui miraculum est Italiae vestrae, prima medicinae rudimenta haurire satagas; nec fallor quod sub tanti Cultoris aura uberrimam doctrinae tuae messim brevi imperiturus eris. ... Teque obsecro ... me de experimentis quae cum Clarissimo Malpighio in dies compararis certiorem facere ne dedigneris.

Letter 92, fol. 151, Malpighi, Rome, 1 Aug., 1693, to J. J. Manget at Geneva. Drafted in B.'s hand.

M. regrets that he cannot prepare material for Manget's next volume, "cum gravissimis occuper curis,"

Letter 94, fol. 153, Baglivi, Rome, 1 Aug., 1693, to Manget. (bozzo) in B.'s hand, with many erasures.

Since graduating 7 years ago he had travelled, and had spent 2 years at Bologna with Malpighi, whom he has followed to Rome & by whose favor "in aula Pontificia non infimum locum promereor, eique continuè assideo, in Anatome, Praxi, et Consultationibus prossequendis gsic; ... Et cum Clarissimus Malpighius mihi heri vesperi ... mentem tuam aperuisset ... id oneris imposuit, ut te per litteras compellarem, atque cum nonnullas schedas observationum ... apud me detineam, te certiorem de hac re faciam, et si tuae prudentiae visum fuerit, ut aliquas ... tibi comunicarem sica. notam per litteras mihi facias tuam voluntatem ... [fol. 154] uerum cum ipse uariis negotiis et rei domesticae et Dni, Malpighii distractus sim ...

Letter 101, fol. 161, To Lucas Schroeck, at Vienna, ends: "Romae in aedibus Malpighianis, ipsis Kalendis Aprilis 1693 / Tuus ad cineres / Georgius Baglivius."

> an mail 23/48 cent little 44 for 76 (ah attend) ces a velptige mention for the second ene 49 fre 82 Toys to 1. 341.93

3 3 143, 143, B. to J. J. Manget, d. Rome, I Apres 1894,

(tot, 47)

tento Viro qui miraculum est Italiae vestrae, prime medicinae rudimente haurire sategas; nec fallor qued sub tenti Cultoris aura uberrimem docurinse tuas messim brevi imperiturus eris. ... Teque obsecto ... me de experimentis ques cum Clarissimo Malpighio in dies compareris certiorem facere ne dedigneris.

Letter 92, 101, 151, Malpighi, Rome, 1 Aug., 1695, to J. J. Manget at Geneva. Drafted in 8, s hand.

We regrets that he cannot prepare material for Munget's next volume, nous gravissimis occuper curis,"

Letter 94, fol. 155, Baglivi, Rome, 1 Aug., 1695, to Manget. Draft (bozzo) in B. s hand, with many erasures.

Since graduating 7 years ago he had travelled, and had spent 2 years at Bologna with Malpighi, whom he has followed to home & by whose favor the aula Pontificia non infimum locum promereor, eique continuò assideo, in Anatome, Frant, et Consultationable traves que manten tuam aperulaset ... Mantes manten tuam aperulaset id omeris impesuit, ut te per litteras compellarem, atque cum nonmallas schedas observationem ... apud me detimeam, te certicrem de had re faciam, et at tuam prudentias visum fuerit, ut aliquas ... tibi commites em relo; et at tuam per litteras mini facias tuam voluntatem ... [fol. 154] uerum cum ipae menta negotita et rei demestica et Dmi. Malpighii distractum sim ...

Letter 101, fol. 161, To Lucas Schroedk, at Vienna, ends: "Homes in sedibus Malpighianis, ipais Kalendis Aprilia 1695 / Thus ed oineres / Georgius Baglivius."

an rece de 23 jul

months of the service of the

es a lefter unter for

47 Mos 72 20 20 200

no. The transport of the continue of the conti

Laberles.
Vide Andirotie?
Roleie.

Dear Dr Münster,

On 23 Jan. I sent you by air mail an important letter (44) of Malpighi to Baglivi's father. Herewith I now send the passages, from all the remaining letters in which I find any mention of Malpighi.

Yours sincerely,

publicos vides, videst, see versor ne posthuma relanquat omnik ... W. W. Francis, M.D. Let. 80, fol. 152, antesie Magliabechi, Firenze 11 16 Maggio 1695, to B.

MONTHEAL CA

Letter 51, fol.85, B. to Tressant (?Fressant) of Paris, dated 1 Oct. 1694
non solum ipse sed et Excell.mi Malpighius, Brasavola, aliique
Romani medici eruditissimam tuam schedulam de usu orizae Praxi medicae summopere necessarium arbitrati sunt ...

Let. 52, foll. 86-7, B. to P. S. Régis, Paris, d. Roma 5 luglio 1694

B. praises R.'s "sistema filosofico" ... perciò tanto io quanto il
Sig. Malpighi supplichiamo V.S. Ill.ma in nome di tutti i Letterati di
procurare, che dette opere siino tradotte nella lingua latina ...

E molto più presentemente che mi ritrovo in Roma sotto la disciplina, e
dirretione\_sic\_ del Sig./ Malpighi, per aquistar maggiori progressi nella
medicina, mentre di continuo facciamo longhi discorsi della sua somma
dottrina ...

Let. 57, fol. 95, Redi, 27 Settenbre 1692, to B. at Rome

Thanks him for transmitting a letter from Francesco ("Don Cicero")
d'Andrea at Naples ... Mi rallegro con VS Ecc.ma che goda costì in
Roma della Dotta conversazione del Sig. Fossombroni, e del Sig. Malpighi ...

Let. 63, fol. 105, Michel Angelo Fardella, Padova 28 Aprile # 1692, to Giorgio "Baglivo / in casa dell' Ill.mo ... Malpighi / Roma!! Rendo infinite gratie ... che si (VS Ecc.ma) e degnata consolarmi col dolcissimo avviso del suo Felice arrivo costì, con tanta sodisfazzione, e contento dell' Illu.mo, e Sapient.mo Marcello Malpighi ...

Let. 68, fol.110, Redi, 22 Xbre 1691 (evidently Dec. — "nella rinnovazione del futuro Anno"), to Baglivo at Bologna
Rejoices with him that the Cardinal Legate "abbia egli cooperato che cada
in VS. Ill.ma la sorte di essere presentamente Priore di cotesta famosa
Vniversità."

Let. 69, fol. 118, from Lor. Bellinin, "Fir.ze 3. Maggio 1692"

... Ottima scelta ella fa del(?) suo vivere nel trattare(?) con ogni sorte/ di letterati mà quella del S.r Malpighi, io la stimo così squisita che io audivo dire(?) che al paragone di lui, Ella sia giustamente per giudicare vile ogn' altro, con essi(?) Ella sia per trattare di quelle tante(?) cose, in cui il S.r Marcello è unico. Io invidio la fortuna e la libertà di lei ...

Let. 81, foll. 140 & 143, B. to J. J. Manget, d. Rome, 1 Apr., 1694, draft, with many erasures. Ends: Habeo ipse nonulla\_sic\_1 exemplaria consiliorum Dni. Malpighii sed transmittere tibi nequeo, ipso inscio, nam cum ipse in medicina practica, non adeo se exercuerit ob Anatom /es -mes susceptos labores et domi et ruri ideo non patutur ut circa praxim aliquid illius nomine prolatum sit, nisi observationem solidam sapiat. Cum intercedet biennium in recudanda denuo bibliotheca tua Anatomica, curabo (per id ??) //pus/pus/temporis, ut tibi aliqua Dni.

Sup. 3. 1

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Dear Dr Münster,

On 23 Jan, I sent you by air mail an important letter (44) or Malpight to Baglivi's father. Herewith I now send the passages, from all the remaining letters in which I find any mention of Malpighi.

Malatana Long I am . I was I was M. Francis, M.D.

Letter 51, fol.85, B. to Tressant (?Fressant) of Paris, dated 1 Oct. 1694

non solum ipse sed et ixoell, mi Malpighius, Brasavole, allique

comani medici eruditissimes tuam schedulam de usu orisae Prexi de//

medicue summopere necessarium arbitrati sunt ...

Let. 52, foll. 86-7, B. to P. S. Régis, Paris, d. Roma 5 lugito 1694
B. praises R. to "sistems filosofico" ... pereid tento in quanto il
Sig. Malpighi supplichiamo V.S. [1].ma in nome di tutti i dettenati di
procurare, che dette opere siino tradotte nella lingua latina ...
E molto più presentemente che mi ritrovo in Roma sotto la disciplina, e
dirretionergica del Sig., Malpighi, per aquistar maggiori progressi nella
medicina, mentre di continuo facciamo longhi discorsi della sua comma
dottrias...

Let. 57, fol. 95, Rodt, 27 Settembre 1692, to B. at Rome
("Don Gicero")
d'Andrea at Maples ... Mi rallegro con VS Roe.ma che goda costì in
Roma della Dotta conversazione del Sig. Fossombroni, e del Sig. Malpighi ...

Lot. 65, fol. 105, Michel Angelo Pardella, Pedova 28 Aprile # 1882, to Giorgio Baglivo / in casa dell' Ill.mo ... Malpighi / Romery Rondo infinite gratie ... che la (V5 rcc.ma) e degnata consplarmi col doloissimo avviso del suo Felles arrivo costì, con tenta sedisfazzione, e contente dell' Illu.mo, e Sapient.mo Marcello Malpighi ...

Let, 88, fol, 110, Redi, 82 Nore 1691 (evidently Bec, - mella rinnovestone del futuro Annor), to Emplivo at Bologna Rejoices with him that the Cardinal Legate "abbia egli cooperato che cada in VS, Ill.ma la sorte di essere presentamente Priore di cotesta famosa Vniversità."

Let. 69, fol. 118, from Lor. Bellinin, "Fir.ze 5. Maggio 1692" ... Obtima scelta ella fa del(?) suo vivere nel tratture(?) con ogni sorte, di letterati mà quella del 5.r Malpighi, do la stimo copì squisita che lo andivo dire(?) che al peragone di lui, Ella sia giustamente per giudicare vile ogni sitro, con essi(?) Ella sia per trattare di quelle tante(?) cose, in cui il 5.r Marcello è unico. Ib invidio la fortuna e la libertà di lei...

Let, el, foll. 140 & 145, B. to J. J. Manget, d. Rome, 1 Apr., 1694, draft, with many erasures. Inds: Habso ipse normaliarsica exemplaria consiliorum hei. Malpishii sed bransmittere tibi nequeo, ipso inseto, nam cum ipse in medicina practica, nen adao se exercuerit ob Anatom fast mes susceptes labores et domi et ruri ideo non patitur ut siros praxim aliquid illius nomine prelatum sit, nist observationem solidam sapiat. Cam intercedet blanmium in recudanta demno biblistaeca tus snatomica, curabo (per id 77) KAM/MM temporis, ut tibi sliqua ini.

(Let. 81 continued)
Malpighii opuscula anatomica transmittantur, ut imposterum ocertior fies...

Let. 86, foll. 145-6, B. to Manget, d. Romae 17 9bre 1693

Ut tibi morem gererem supplicem me interponam apud Cl.m Malpighium,
ut benigne annueret, quod aliquis ex suis tractatibus nondum editis, typos
publicos \*/det videat, sed vereor ne posthuma relanquat omnia ...

Let. 90, fol. 152, Antonio Magliabechi, Firenze li 16 Maggio 1693, to B. Ina postscript he asks him "a riverire ... Malpighi, in mio nome."

Lets. 91 & 92, foll. 150 & 151, Malpighi to Chouet & to Manget, respectively, both d. Romae Kal Aug. 1693, are drafted in B.'s hand with erasures.

Let. 102, fol. 165, L. Tozzi, Nap. 11 Apr. 1693, to B. Ends: ... e pregandola à dar mille saluti al mio S. Malpighi ...

Let. 106, fol. 173, Bellini, "Fz.(?) 3 Maggio 1693, to B.

Ends: Al mio Mons. Malpighi mille cordialissime espressioni d'apprésione e d'ossequio ...

Let. 108, fol. 175, Malpighi, Roma li 27 Ott: 1691, to Bellini (enclosed originally with let. 107, M. to Baglivi, same date; both are in M.'s autograph):

Prendo la confidanza di raccomandare alla bontà di V.S. Ecc.ma il Sig: Dott: Giorgio Baglivo ben degno allievo della scuola di Napoli. Questi desidera l'honore della dotta consersatione di V.S. Ecc.ma, havendo goduto delle sue dottrine. Io spero del dalla sua humanità questo favore, e tutti gl'hopir nori, che compartirà a questo buon Letterato, stima ro fatti a mestesso.

Let. 117, foll 188-9, P. S. Régis, Paris, 26 Dec., 161 1694, to B.
...Eius operâ libenter utar ad implenda tua et domini Malpighii
vota ...

Let. 100, fol. 206, G. Lanzoni, Ferrara, 28. Xbre 94, to B.

Accuso la compitissima lettera di V. S. Ecc.ma con l'osservatione

Anatomica del Cadavere del Fù S.r Malpighi ...

Let. 140, fol. 218, Bellini, Fir., 17 Agosto, 1694, to B.

Non è cosa in questo mondo che io tanto desideri quanto la salute
del mio riveritissimo Sig.r Marcello ... Di qui è, ch'io lascio alla ... pr
prudenza di V. S. Ill.ma il riflettere, quale eccesso di consolazione m'abbino apportato le notizie, con le quali Ella s'è degnata ultimamente favorirmi, del notabil miglioramento del nostro Monsig.re Malpighi ...

Let. 141, fol. 219, Michel Mondegar, Napt. 18 Xbre 1694, to B.

Mi dispiace molto la morte del S. Malpighi, che tanto partialmente l'amava; e che le poteva esseré di grande aiuto; Stimo però, che V.S. sia in istato di non haver bisogna d'appoggio; e che da se si farei(?) largo ...

Sup. 3. 1

DELER LIBRATY,
MODILL UNIVERSITY,
MODILL UNIVERSITY,

(Let. 81 continued)
Malpighii opusquia anatomica transmittantur, ut imposterum X certior fles...

Let. 86, Toll. 145-6, B. to Manget, d. Romae 17 9bre 1695 Ut tibi morem gererem supplicem me interponem apud Cl.m Malpighlum, ut benigne annueret, quod aliquis ex suis tractatibus nondum editis, typos

publicos /// videat, sed vereor ne posthuma relânquat omnia ...

Let. 90, fol. 152, Antonio Magliabechi, Firenze li 16 Maggio 1695, to B.

Lets. St & 92, foll. 150 & 151, Malpight to Chouet & to manget, respectively, both d. Homes had Mrg. 1690; are crossed as as a management.

Let. 102, fol. 165, L. Tozzi, Nap. 11 Apr. 1695, to B. Ends: ... e pregandole à der mille saluit al mio S. Malpighi ...

Let. 106, fol. 175, Bellini, "Fz.(2) & Maggio 1695, to B.
Ends: Al mio Mons. Melpighi mille cordialissime capropationi d'ship

Let. 108, fol. 175, Malpighi, Roma 11 27 Ott: 1691, to Hellini (enclosed originally with let. 107, M. to Baglivi, same date; both are in M.'s autograph):

Prendo la confidenza di raccomendare alla bontà di V.S. Ecc.ma il Big: Dott: Giorgio Baglivo ben degno allievo della scuola di Mapoli. Questi desidera i Monore della dotta consersatione di V.S. Ecc.ma, havendo goduto delle sue dottrine. Io spero des dalla sua bumanità questo isvore, e tutti gl'ho-of nori, che compertirà a questo buon Letterato, stimagno fatti a mestesso.

Let. 117, Toll 188-9, P. S. Régis, Paris, 26 Dec., 181 1891, to B.

· · · SUOV

Let. 100, fol. 206, G. Lenzoni, Ferrara, 28. Xbre 94, to B. Accuse la compitissima lettere di V. S. Ecc.ma con l'esservatione Anatomica del Cadavero del 30 30; Malpinei ...

Let. 140, fol. 218, Bellini, Fir., 17 Agosto, 1834, to B.

Non è cosa in questo mondo che io tanto desideri quanto la salute
del mio riveritiasimo Sig.r Marcello ... Di qui è, ch'io lascio sila ... pf
prudenza di V. S. Ill.ma il riflettere, quale eccesso di consolazione m'abbino apportato le notiaie, con le quali Ella s'è degnata ultimamente favorirmi, del notabil miglioremento del nostro Monsig.re Malpighi ...

Let. 141, fol. 219, Michel Mondegar, Map\*, 18 More 1694, to B.

Mi dispines molto la morte del S. Malpighi, che tanto partialmente l'amava; e che le poteva esseré di grande siuto; Stimo però, che
V.S. sia in istato di non haver bisogna d'appoggio; e che da se si
farci(?) largo ...

hap. 3. 1

Let. 143, fol. 221, Redi, Fir., 21 Ag. 1694, to B.

... di somma consolazione mi è stato lo avviso del noabilissimo miglioramento del Sig.r Malpighi. Sit nomen Domini benedictum. Di nuovo sit nomen Domini benedictum. Resto a VSEcc.ma obblig.mo per questo amorevolissimo avviso. Io ne ho fatto ringraziare Idm (sdm??) nello Altare della S.ma Annunziata perche amo teneramente e riverisco questo Grand Uomo del S.r Malpighi. Iddio lo conservi mill'anni. Prego VSEcc.ma a rassegnarle il mio ossequio ... Franco Redi.

Let. 151, fol. 232, Antonio Bulifon, Napoli a. 18 Xbre 1694, to B. Condoles with him & adds a postscript: Sogiongo a V.S. se delli scritti di Monsig.r Malpighi potessi cavare qualche buona lettera memorabile mi sarebersica grata.

Let. 152, fol. 233, Michel Angelo Fardella, Padova 29 Xbre 1694, to B. ... funestissimo avviso ... Ella hà perso un & grand'Amico ...

Let. 153, fol. 254, Domenico Guglielmine, Bologna l'un Xbre 1694, to B.

La relazione da V.S. Ecc.ma trasmessami della sezione del Cadavere
di Monsi.re Malpighi, che via in Cielo ...

Let. 154, fol. 235, Paolo della Stufa, Fir., 21 Xbre 1694, to B. Condoles & asks the cause of M.'s death.

I find no further mention of M. in the remaining letters in Baglivi's letterbook, no. 7516, in the Osler Library

W. W. Francis.

Ahime: DAMN: I omitted copying the most important of all, showing that M. influenced B. to follow him to Rome! Eccola:
Letter 109, fol. 176, Malpighi, Roma 5 Gen: 1692, autograph, to Baglivi Advises him to repeat his experiment of ligating the vena cava of the dog, several times, "per accertarsi del vero. Io non posso in alcun modo attendere a miei studii occupatissimo in scrivere lettere inutili. Mi sara carissima la sua venuta qua, e forse

havro allora più otio ... ".

W.W.7 running

Ph. PHILA

Let. 145, fol. 221, Redi, Fir., 21 Ag. 1694, to B.

... di somma consolarione mi è stato lo avviso del nosbilissimo
miglioremente del Sig.r Malpighi, Sit nemen lomini henedictum. Di nuovo sit
nomen Domini benedictum. Reste a VSEcc.ma obblig.mo per questo amorevolissimo avvise To ne ho fatto ringraziare Idm (sdm?) nello Altere della
S.ma Annunziata perche amo teneremente e riverinto questo Grand Uomo del
S.r Malpighi. Iddio lo conservi mill'anni. Prego VSCc.ma a rassegnarle
il mio osmequio ... Fran<sup>CO</sup> Hedi.

Let. 151, fol. 252, Antonio Bulifon, Napoli a. 18 Xbre 1694, to B. Condoles with him a adds a posteoript: Sectongo a V.S. se delli scritti di Manete, r Malaighi potensi cavare quelche miona lettera memore-bile mi serebersion grate.

Let. 152, fol. 255, Michel Angelo Fardella, Padova 29 More 1684, to B.

Let. 153, Tol. 254, Domenico Gaglielming, Bologna 1 un Xbre 1684, to B.
La relazione da V.S. Boc.ma brasmossami della seziono del Cadavere
di Monsi.re Malpighi, che via in Cielo ...

Let, 154, 701, 255, Paolo della Stufa, Fir., 21 Xbre 1694, to B., Gondoles & maks the cause of M.'s death.

4144444444

I find no further mention of M. in the remaining letters in Beglivi's letterbook, no. 7516, in the Osler Library

W. W. Francis.

Ahime: DAMN: I omitted copying the most important of all, showing that M. influenced B. to follow him to Rome! Eccola: Letter 109, fol. 176, Malpight, Rome 5 Gen: 1692, autograph, to Esglivicava of the dog, (several times, " per accertarsi del vero. Io non pesso(in sleum modo) attendere, a miei studii occupatissimo in scrivere lettere inutili. Mi sara carissima la sua venuta que, e forse

"... otto utavarolla forvan

Malpighi, ALS, to Baglivi

Ecc.mo mio Sig. et Pron. oss.mo

Riceurà V.S.Ecc.ma l'anénessa lettera diretta al Sig: Bellini, e lo riverirà per mio nome, e spero, ch'impararà di molto dalla sua dotta conversatione.

Rendo gratie alla sua bontà per il remedio communicatomi, ma S. Sant.à s'annoia de i remedij, e condifficultà si fà un bagnuolo. Io procurerò servirla intorno la licenza de i libri, mà mi vorrà un poco di tempo, perche sino ad hora, essendo contivo occupato nel servigio di S. Sant.à, non hò ancora preso la la prattica del Paese, e delle Persone. Quì non hò potuto discorrere per anche con questi curiosi, hauendoli pratticati alla sfugita. V.S.Ecc.ma haurà occasione d'aprofitarsi nel viaggio, che pensa fare, e nel suo ritorno m'honorerà per participarmi le curiosità, che haurà ricavate. Di tutto cuore la riverisco, e mi confirmo Di V.S.Ecc.ma

roma li 27 Ott.1691

Devot.mo et obblig.mo servitore

psgd\_ Marcello Malpighi

Malpighi to Bellini, since still annexed to the preceding Letter 108 fol. 175

Ecc.mo Sig. Sig et Pron. sing.mo

Prendo la confidenza di raccomandare alla bontà di V.S.Ecc.ma il pi Sig.

Dott: Giorgio Bagliuo ben degno allieuo della sculola di Napoli. questi desidera l'honore della dotta conuersatione di V.S.Ecc.ma, hauendo goduto delle sue dottrine. Io spero dalla sua humanità questo fauore, e tutti gl'honori, che compartirà a questo buon Letterato, stimerò fatti a me stesso, mentre faciendole humilmente riuerenza, mi confirmo

Di V.S.Ecc.ma

Deuot.mo et obblig.mo serui.re

Lett. 109

Roma li 27 Ott: 1691

Csgd Marcello Malpighi

M. to [Baglivi] ALS same supra—& sub—scription as above
Godo sommamente che V.S.Ecc.ma si trattenghi nell/' osseruatione de i cadaueri,
e de i bruti, faciendo esperienze con cottesti Sig.ri, e mi è stato caro quanto
m'hà auisato, e più caro mi sarà sentire ciò, che m'haurà osseruato nel cane,
nel quale hà legato la uena caua, et osseruandosi cosa di curioso, sarà necessario
repplicarela più uolte per accertarsi del uero. Io non posso attendere in
alcun modo a miei studij occupatissionmo in scriuere lettere inutili. Mi sarà
carissima la sua uenuta quà, e forse allora haurò più otio. La prega a riuerire
per mia parte, e della mia consorte, il Sig. Buonauentura Rosellci? Mi salutarà
ancora li Sig: Bigatcti? Donelli, e Valsalua, mentre di tuttco] cuore riuerendola mi confermo
Roma li 5 Gen: 1692

PS to my letter of today to Dr. Adelmann

The 3 latters on this sheet ; transcribed this afternoon, complete those of Malpighi in our Baglivi "epistolario". This may be kept, as I have the carbon.

Osler Library, 29 Apr., 1955

M. Francis.

Malpighi, ALS, to Baglivi

Ecc.mo mio Sig. et Pron. oss.mo

Riceurà V.S.Ecc.ma l'anénessa lettera diretta al Sig: Bellini , e lo riverirà per mio nome, e spero, ch'impararà di molto dalla sua dotta conversatione. Rendo gratie alla sua bontà per il remedio communicatomi, ma S. Sant.à s'annoia de i remedij, e condifficultà si fà un bagnuolo. Io procurerò seruirla intorno la licenza de i libri, mà mi worrà un poco di tempo, perche sino ad hora, essendo contino occupato nel servigio di S. Sant.à, non hò ancora preso la la prattica del Paese, e delle Persone. Qui non hò potuto discorrere per anche Joon questi curiosi, hauendoli pratticati alla sfugita. V.S. Rec. ma haurà occasione d'aprofitarsi nel uiaggio, che pensa fare, e nel suo bitorno m'honorerà p/i participarmi le curiosità, che haurà ricauate. Di tutto cuore la riuerisco, e mi confirmo Di V.S. Hec.ma Deuot.mo et obblig.mo seruitore roma li 27 Ott.1691

sgda Marcello Malpighi

Malpighi to relini, since still annexed to the preceding, Letter 108 fol. 175

Ecc.mo Sig. Sig et Pron. sing.mo

Prendo la confidenza di raccomandare alla bontà di V.S. Ecc. ma il pi Sig. Dott: Giorgio Bagliuo ben degno allieuo della sculola di Napoli, questi desidera l'honore della dotta conversatione di V.S.Ecc.ma, havendo goduto delle sue dottrine. Io spero della sua humanità questo fauere, e tutti gl' honori, che compartirà a questo buon Letterato, stimerò fatti a me stesso, mentre faciendole humilmente riverenza, mi confirmo Leve 109 Deuot.mo et obblig.mo serui.re Di V.S. Ecc. ma

Roma li 27 Ott: 1691

pt. 176

M. to Baglivia ALS same supra-& sub-scription as above Godo sommamente che V.S.Ecc.ma si trattenghi nell/ osseruatione de i cadaueri. e de i bruti, faciendo esperienze con cottesti Sig.ri, e mi è stato caro quanto m'hà suisato, e più caro mi sarà sentire ciò, che ## haurà osseruato nel cane, nel quale hà legato la uena caua, et osseruandosi cosa di curioso, serà necessario repplicarela più uolte per accertarsi del uero. Io non posso attendere in alcun modo a miei studij occupatissipamo in scriuere lettere inutili. Mi sarà carissima la sua uenuta quà, e forse allora haurò più otio. La prega a riuerire per mia parte, e della mia consorte, il Sig. Buonauentura Rosellci?] Mi salutarà ancora li Sig: Bigatrti? Donelli, e Valsalua, mentre di tuttrol cuore riuerenras aboves Roma li 5 Gen: 1692

PS to my letter of today to Dr. Adelmann The S latters on this sheet & transcribed this afternoon, complete those of Malpighi in our Baglivi "epistolario". This may be kept, as I have the carbon.

Osler Library, 29 Apr., 1955



Lidköping. Lasarettet.

Lidköping J.F. Fulta, 1939.

my Ron Bill

while have you

Im well to volume 9

hancisi) letters? Dri I

go book to hancisi Library, & Ded por not write smithing almi them? My host, or

nick Wollen has a second

volume of letters and answers and he is rape to know

abut Joms. - Ihm

Herman Buglows.



Dr W. W. Francis

The Osler Library

Mc Sile Mirany

Montreal

Canada

## MÖNSTER

Gentilissimo Lignore,

Laramo passati certamente 7 - 8 sekimene da quando ho risposto alla Vostra gentilis. sina lekera, ringrasiandovi di enore per le trascrisioni che forste così gentile di in viarmi. Poiche ini prometteste la continuazione di delle bra verisioni, riferentisi sui rappor ti personali bra charcello deal pighi e Giorgio Praglivi, non ho prosegnito più nel mio lavoro, in akesa di completarlo roi dati movi. Nella mia ulti ma lekera Ti ho spiegato esattamente ed estesamente l'ar gomento che mi interessa, non chè le mie intensioni. Le per caso non aveste ricevuto questa mia lettera, (la 2ª della serie) abbiate la bontà di comuni carnela, perchi ci lovcei a ri,

peterni sir che ovevo scritto. Le invece questa Vi forse stata già recapitata, abbiate la bontà di empermannela. Liò mi ren derebbe molto contento. In tale caso oso a sperare di ricevere da Voi le altre presiose notinie che mi interessano tanto e che con tanta gentilessa mi promot teste. Le posso servirlà in qualche stra empleta disposiziono. In undesa delle Vostre notisie Vi ranguro buone feste di Vatale e buon anno. Il Voster La Ladislavole ünster Osologna 14.XII. 1947. mia lettera, (la 2º della abrie) abbiete la bouta di comuni carmiala, peralie si havrei a va

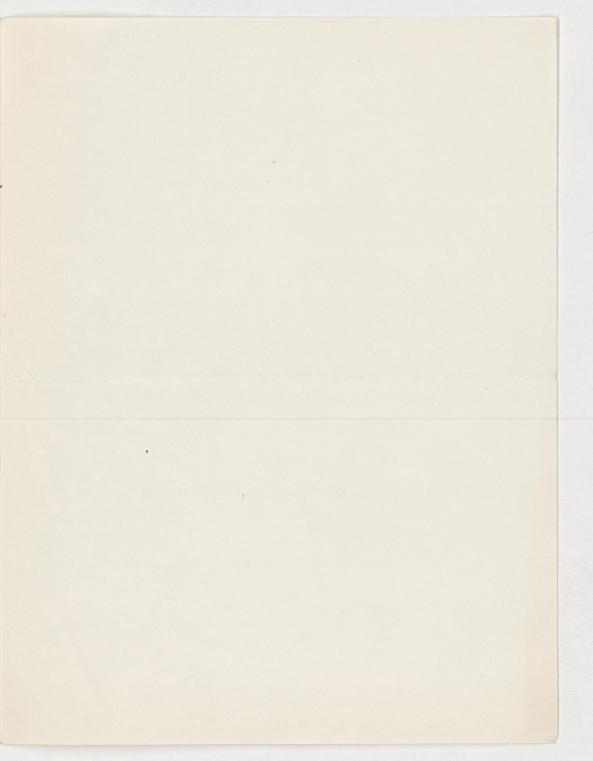

Cantile Professor francis, Lono passali diversi anni da grando is Le ho recato per l'ulti ma volta disturbo con le mis righe. To di averse inviado il mio avetico. Tho "Malpighi e Baglivi in documenti raldo", ma non sono per mela sicu ro se Le ho mandato anche l'altro, min documentato pubblicato dal. Il'academia delle Prienze Pugliese col bibolo "Visovi contributi alla biografia di Biorgio Baglivi" e un terro: "Giorgio Baglivi e i suoi rap porti personali ed epistolari coi prim ripalit rappresentanti stella scienza medica toscana." Le Ella, coro Profes sore, non possedesse ancora i sopra eitati lavori, me lo scriva per fa vore subito, affinche io the possa in viargliele in cordiale omaggio. Da due anni ormai tengo la cattedra di storia della medicina a ferrara, cosa molto impegnativa, ma di po sa soddisfazione morale, data la mancanza di ogni dotazione al

mio Istituto. Lensa una biblioleca ben formita, senza la possibilità di abbonarsi alle principali riviste sen 2a macchine da proiezione e di vi sore il lavoro didattico è estrema mente arduo, quello scientifico, nel senso di creati una scuola è im possibile. Ma lasciamo a parte que she brishesse che in un paese woodi sto di mezzi materiali illimitati non sono conceribili e suscitano mes so dubbi e intredulità mentre de moi sono verità arcinote che ner mille ragioni non potramo subire alcun cambiamento o meglio mi glioramento. Luppongo che anche la Bibliote. ca Osleriana, sotto la Sua direzio ne abbia istituito il servizio di microfilm, alla disposizione degli studiosi ser cui se loi fossero sel la fam a collexione di autografi dei doc mentij vilgtere che meres sano le di un dato studioso di sarabbe. anche la possibilità di farne esegui re-pagando la tariffa prestabilitàqualité questi ne aggladirable. Questa d'una supprosizione mia, personale e in basa solo sull'analogia esistente con la altre principali diblioteche led archiver) del mondo. Le peraltro la mia supposizione non fosse sbagliata, mi perheterie a pregarda, non sapendo a quale

Sunsimario della Biblioteca mirolar mi, di concedermi il permesso disfar esequire dal fotografo difficiale della Biblioteca dei mocrofilm dai seguen ti documenti (lettere) della raccolta Braglivi - Malnighi: 1.) Lettera latina del Baglivi a Man getus (Ginevra) scritta il 17 germaio 1693 da Roma. " 1452 17 germaio 2.) Le Hora latina in data 1. agosto 1693 del dalpighi (Roma), scritta alle Chonet in Ginevia. \$150 13.) Lettera latina in data 17 settembre (Roma) 1557 (Sinevra) al Baglivi (Roma) 1557 (Francisco) al Baglivi (Al.) Lektera italiana in data 22 dicembre 1694 di Tomenico Guzlielmini (Bologna) al Bazlivi in Roma \$76 I34 V 5.) Lettera italiana del 29 dicembre 1698 di Sinseppe Lanzoni (ferrara) al Baglivi in Roma. (5 80) 206 6.) Lettera italiana del 22 maggio 1695 di Giuseppe Lanzoni (ferrara) al Ba glivi in Roma 182 2 4) Idam a idem in italiano del 22 febbrair 1695 da ferrara a Roma 8.) Lettera italiana del 9 gennaio 1696 di antonio Pacchioni scrittà da Tivoli al Baglivi in Roma. 599 1934 V 9.) Lettera latina del 15 ottobre 1696 di Girolamo Baruffaldi da Gerrara al Baglivi in Roma. 10. Palettera italiana del 21 novembre 1696 del Lanzoni (Gerrara) at Baglivi in Roma TZEK. X. 85 Viale audinot 35

M1.) Lettera italiana del 1º dicembre 1696 del Guglishmini da Bologna al Baglivi in Roma 512 263 12.) Lettera latina del 1º germaio 1697 del Baglivi da Roma al Baruffaldi in Lovara. 5118 213.) Lettera italiana del 16 gamaio 1697 del Suglielmini (Bologna) al Baglivi in Ronch. 5 124 14.) Lettera italiana del 24 agosto 1697 idel Lauxoni (ferrara) al Baglivi in Roma. 300 lettera italiana del 4 marro 1698 idel Barriffaldi (ferrara) al Baglivi in Roma. In butto grindi si tratterebbe di 15 let tere, con pochissime excerioni di scien riati ferracesi e bolognesi. Velle mie in combante odierne mi interessano i rapporti ferraresi del Baglivi. Le quin di gentile Professore, mi facesse esegui re il microfilm di queste lettere, nel farabbe un grandissimo piacere. Il rotolo delle mellicole notrebbe esser spe dito come compione persa valore per posta aerea, a spese mie con allegata fattura. In base a quest'ultima co proteci subito saldarli, inviandose la somma con vaglia postale internació nale. La pregherei però di voler dar mi notisia se per qualsiasi ragione Ella motesse aderire alla mia ri chiesta. Infine Le chiedo tante sense del disturbo e in attesa di una Tua gentile risposta mi creda con tanti saluti sollegiali e con sordialità Luo sincero Bologua Ladislas Olimster 28. 2.1957 Viale audinot 35

alla spet. Diresione della Biblioteca dell' Università Mar Gill Montreal Von conossendo pablastansa la lingva inglese, Vi chiedo venia scribendolli in italiano. Sono a conoscenza che la Vo stra Biblioteca possiede tra i suoi manoscriti flatini ed ita liani una raccolta di lettere, scribe voiss la fine del '600'e il principio del '700 da vari scikusiati italiani e stranjeri al grande clinico biorgio Ba-glivi. La segnatura do que la raccoeta in lingua tita-liana à la segnente; , clea voscritti italiadi e latini al No 17516. Giorgio Baglivi, car tacco 1677-1699, pollici 121/2 X 81/2: "Essa souliene 151 le Horch scribte "in gran parte a Baglivi ed in parte minute scribte da Baglivi. Paglivi. permetto di rivol-gerdi ma baldissima doman da a shrederti, in nome di quello spirito di reciproca col Colorasione she esisteva sem pre tra gli studiosi, un gran

de nincere. Quale vechio rultore di storia della medicina ita liana, da dempo mi occupo, di due grandi scienciati: di llar rello dlalpighi e di Giorgio Baglivi. Li di essi ho pubbli sato vari lavori e tuttora eosi formanti l'oggetto dei miei stutta dei miei stutta. Elo afferitato e dimortra lo she il Baglivi era allie venerava il grande deaestro. Voresi però deibadire questa mia desil con albu documen ti ancora più convincenti. di consta che la suddetta raccolta comprende numerose let tore south dal Malnighi a Baglivi, e viceversa! quindi ste lettere la mia tesi tri sulterà come corrispondente ramo che pil Baglivi el stato un amico filiale ed un allie no prediletto del lealnighi. Int to kin she in queste lettere si riferisce a Itale argonien to mi interessa enormemente. In più mi interessano quei begin delle leffere writ te dal chalpighi, she hanno come organient la disserio.

me del cadavere ed in seve rale l'anotomia patologica. Vi prego guindi di lutto il rispondensa instandonce la follosogia, in bianco e neco di smelle letters she sono state teritte dal halpighi al Bagli vi e viceversa. Se invece del la fotocopia mi vovrete man dare la brassissione a mano, Vi sari ugualmente grato Gli altri rovvispondenti per il rovento mod mi interessano, solo il Malpighi. Spero che il falto che le rédostanse e la situasione generale non mi permetono di inviarVi il companso del le eventuali spese non impe disea di poterdiri fare ngual-viente fale favore. Le poil non fosse assolutamente possibile. breascrivetemi per favore alme no quei brani l'alelle lattere Ha ilraguirocabilmente she it Baglivi era l'alliero del Malnighi. Fer dant i me pieco la segur anticipato della mia sterso une la posta normale gli estrati di alemi mici la

vori di storia della medidua Vi prego communque di rispon dermi, accus andoni la rise vuta di queste nie righe e di sommicarni, se potete far mi il favore richibesto. Non occorre a dividi che sono sempre alla Vostra di sposisione, per eventuali re drohe bibliggrafiche od ar chivistiche che si possono ese væte diffecosta di aderire al la mia trichiesta, mentre Vi chiedo m'altra volta scusa per avery i disturbato in me lingua she non conssele, at tendo con grande interesse la Vostra nioposta, salutandoVi distintamente: M. D. Minster Ladislav Sprio effettivo dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria. Viale audinot 47 Bokmanna (Italy) Bologna 19. 9. 1947. SEP 24 1947 ANSWERED

of tumber Viale Addinoty Rey 28 X. 47. Rologia air want too price Gentilissins Lignore, chi perdoni se non co. nossendo bene la lingua in glese Vi rispondo in italia no alla Vostra stimatio. sima lettera del 6 ottobre risevuta con la posta di nærti il priacere che mi -avete procurato con la Vo stra accurata, rosciensiosa e sopratuto approfondita risposta, dalla quale vedo che avete perfettamente com preso e afferiato la sostare La della guestione che mi interessa. Dovete sapere she nel 1942 ho pubblicato un aesticolo negli atti e Memorie dell'accordencia

di Storia dell'arte Lavila. ria in sui riporduccendo una lettera di Pietero ange lo Baglivi, padre adolivo. di Giorgio, svitta a Mal pighi, affermo che quest'ul timo era maestro del pri mo. alemi mesi dopot approve sugli stessi atti ma lettera aperta del prof. Scalinci, rethino leiografo del Baglivi, nella quale egli mega che si siduo sta the dei rapporti più inti mi fra i due e dice she il Baglivi non chiamava mai Maestro, il Malpi ghi. Ora io possedevo già ralami documenti, dai qua li risultava il contratio, ma, sapendo she nella Vo. stra Priblioleca ii sono mol Le lettere autografe di our

bedue, volero atendere auxo. ra son la documentazione per naccogliere eventuali mus ve prove. Ira la Vostra gen tile risposta mi è preriosissi ma solo tale punto di vista Vi prego però caldamente di fare seguire agli estrati gra formitishi quelli altri All sti sui fatel cemo nella Nostra lektera Clome gid Vi ho rviko, mi interessa luko ció she si riferisce ai rap. porti personali dei due sciendiati. Se per caso in una delle lettere ci fosse un semo sulla malatia di Malpighi, mi interessa anche quello. Ho lavorando su ma gran de monografia, in sui she. dio l'opera anatomo-pa-tologica del halpighi, e riproduvió un opuscolo anto grafo medito di lui, m cui

aveva raccollo luti i refer ti di antopsia (in lubo 52) fate da lui o dai suoi allien. Le per caso si fos se qualche brand su argo. mento anatomo- patologico in ma delle lebere di lal pighi, mi færeste rosa gradi Vissima trascrivendomelo. Kingrasiandovi di tuto il subre per la Vosbra gen tile e disinteressata assisten 2a, mentre allendo con vivo interesse ciò che sarete con buono di invianni, Vi prego di disporce liberamente di me, per il caso she aveste bisogno di qualche ricerca bibliografica o di altro ge nere nelle Biblioteche di Bo. logna. Saro ben felice di contracambiare il Vostro ge sto tanto generoso. Con tali sentimenti Vi esprimo la mia più viva gratifudine e in alles Tostre more Vi Bologna saluto sordialmente: 22. 2. 1947. L' Ladislao Chimster

Rose in State fold in our rich danto har applicance when the not · Caro Dollor francis, Non a mia abitudine di rispondere son ribordo, ma podo dopo over ricevito la Dua geddita lekera, mi sono anualato di ma broncopol monite, la seconda voetdeu tro due ami. Ho tembo il letto dalla seconda meta di dicembre fino ai primi di que sto mese. Ora mei trovo a Locaro, nell'appenino lo loguese, ou 750 m. di allez. ral, ore facció la somale scensa. Già la prima vol la sono venido qui, ove mi rimeto von rapidità, essendo il clima moltot confecente per me ed avendo sperimen byto precedentemente l'effet. to solutare di quest alia. Leggo ion piacète de la mia pubblisazione su Ba

glivi ha riscontrato il Suo que dimento. Il fato di aver ricol dato la gendilezza che Lei vol le usaredvers of dime formen doni dei dati e documenti mysordandi, è stato de parte mila solo im dovere elemen have dieser ricera ogala doay en der manchera di spasio al la mia disposizione ho do unde abbrediare il vivo da voco notevolmente tralascian do di inserire altre pose un portanti e rinniciando alla hiprodusione integrale di I don't letters inedite. In min ho bralascials ogni polemica mentre avrei dobutol risponde re alle obbiezioni fatterlii dal prof. Noe Scalinci, Il quale subblico ma monografia linera, per sontrobaltere la mina lesi emuciata gia nel 1942 pubblicando la lettera sell stadre del Baglivi Jott. Pie tro dugelo in en aftermaro she il Baglivi for alliero del

talpiglient. audille a. A. w Otal il mio lavoro diciamo completo ou quest'argomento è già pronto, ma nestina di le pecialistate in storia del la hudicina, possono pubbli lavord ske siamo sin lunghi Hi Di-Co sagne Won remadrel is be alted, the publicarlo a proprie spese, Ima il costo è problitived. He pensato anche de qualcha himbston americana med uou sapren quale soreble disposta di vicettare un lavo no del genore, she olive a dul to, dovrdble pri esser bradoko formite qualche indicasione a proposito, mi farebbe un grande Ilo seminato alemi albri lavori in questo periodo di fem po, commidandoli all'ultimo Hongresso della Società di Storia della Science dediche e natura li, territori ai primi di obobei

u. s. a dilano. Uno su sabrie Torbi, anatomo e filos ofo, profes sore allo Sludir di Bologna " publicando movi contributi fulla ma vita. Un'altea come nicasione ho fato su destro francesco da Obrima, medicus capitum, specialista delle fori Le sella testa, medico condoto del Comme di Bologna (1465-1485) Il berzo mio lavoro (letto al Con! gresso braka " Un caso di cisti al serioseocco del fegato compli cato comunicato da a. de. Val lettera incolita." Hinalmente, prima di ommalprimi, ho ler himato un lavoro, in cui brako di, Marcello dialpighi e la biber colosi polmonare, auche questi la vori the publisherei votentieni in qualche Rivista estera. Ilo fato appena in tempo di mandare gli estrati del mis laworo agli studiosi da Jei in dicali & essi conosco bene il good, Siegerist auche personal li, harmotori ai prime di betabre

Leuse Millinamente di siamo vi sti al Congresso di dilano, che pur essendo di carabere solo ma trionale, la jamete l'anore di ossi tare dei personaggi envinenti del ila Storial della Medicina, some Siegerist, Never, Soldschmidt e selli. Se sulla va liene, alla pros sina sessione prenderò la libera docensa di storia della medicina The Dot. Waller mi ha nisposto gentilmente alla mia lettera, ma purtroppo uni la dato pochissimi haggraghi sulla ma ellesione did lettere del Baglivi, mentre lavrei gradito alitero quella de voisibre generica, che logni ar alivio o Biblioteca fornière dei documenti she possiede. Lio 20 pratuto, perche questa collerio. le o ralcolta è associatamente sconoscenta agli studiosi italia ni. Essa è stata esposta in oc casione del Congresso Internaz. di Storia della Predicina del 1938 di Zagreb, a Dubrovnik (Ra qua) e il Congle hende di que ma mon so, se questo volume

inia kyrabile in Italia. Se ser caro fosse josseduto dalla fin-Leiotexa Osleriana, mi potrebbe Jarni overe ma solodopia, timborgando natitalmente le spese, della pag. 112, che descri de questa daccolta 2 dis fareb be laro tott francis, un vero regalo. Se averse interesse delle let fere da me ritrovate melle Biblioteche italiane del Bagli vi, ben volentieri de posso fale wer or la fotosopia on il besto do me bedsould. a che punto si brova il Suo lavoro progetta to 2 chentre Le chiedo movamente susa per il mio ritardo, sono in orteda de mus sua gentile risposta, nella speransa di not overde recato eccessivo dishurbo. Kon tomti saluti cor pre il Sur dev. Ladislav limster Loiano 10.2.50. Bolognal

Bologna 3. 11. 1948. Dr. LADISLAO MÜNSTER Medico Chirurgo già Assistente Clinica Medica Bologna BOLOGNA - Viale Audinot 47 Consultazioni nella Farmacia Medri Via Altabella 14 - dalle ore 12 al'e 13 Gentilisimo Signor francis, Essendo stato per siù di un niese fuori Bologna, sold fre gior ni or sono ho savuto oscasione di leggere la Sua stimenta lettera coi presiosissimi dati che mi pornisce. Non so some esprimerle il mis profondo viconostiments. Tuti i Bus dati sono molto interessen ti e di grande importanza per le ricerche che sto conducendo clome Le lu jui volte dichiarato, se avesse bisogno di qualche ricer ca bibliografica, sono ben volen tieri alla Bud dioposisione, quan surgue la mia professione mi la sci poco tempo libero. Farei ben listit di contracambiare la Sua squisita gentilessa. Il ora mi perdoni, se oso rivol gerle sucores qualche domanda sem ple riquardo. l'argomento da Lei lgia Noto: clome forse Le scrissi gia I some Le sarai ben moto, fra le lettere Baglivi - halpigli della col lesione Osleriana si blova una let tera di Pietero Angelo Baglivi, padre di Giorgio, svitta a alialpiglii Poi

the l'idendica lettera si bevoea an hella Priblioteca Universitaria di o. 5 logue / da me pubblicata nel 194. songe la domanda quale à l'originale simale? E se ambedhe sono origihali, perche il padre di Giorgio Pra glivi dre ha robito. due ? Indella Di Bologna non è antografa she solo nella forma. E fouse del lut. Z to antografa l'Osleriana Z Sarci curios o di sapere il Suo parere sa proposito, Un'altra domanda: e sistono della altre lettere vite dal padre di Giorgio Baglivi scrit te al chalpighi of al figlio? The esistono, robal dicono queste lettere? Un caltra questione mi interessa: si mus vicoshmire dal carteggio di Praglivi dell'Osleriana lu qua li rita soggiorno storgio Baglivi dal 1690 al 1694. Ti guo rica vore la data esatta in ali egli lascis Bologia per recarsi a Roma? Li mo stabilire quanto hempo pas so Valla Studio del Prologna & flenalmente sistemin malle sue cose e faccende famigliari? Come Lei sa\_ prà il Baglisi nacque a Raquoa in Talmasia e il suo nome fa migliare suiginale è Giorgio Cer medo, Parois da bambino son la famiglia usll'Italia meridiona

Dr. LADISLAO MÜNSTER Medico Chirurgo già Assistente Clinica Medica Bologna BOLOGNA - Viale Audinot 47 Consultazioni nella Farmacia Medri le, ove dove la morte del mo padre fu adottato dal medico Bietro an gelo Baglivi, prendendo anche il mo. Sarebbe interessante berovare qualche relevioure data su questa facienda. chi perdoni, se mi sono preso la libertà di sprubare Melevior mente la Sua bontà e gentilessa. Se væde di groter davni risposta purche ai suddetti gresiti, mi farebbe un immenso (piacere di occoviono questi data per comple have hatot il complesso delle que stioni di cui sto occupandonti. Sarà ben pelice di instarle mia copia della pubblicasione che falio non appena avió melle mani la dua risposta. Pringrasiandola in muticipo per grest' returna fatica che vor ord compiere per me cal esperi. wendele la mia sin profonda niconoscenza per il presiosissimo contributo gla datto, mi væda pril Sno dev skurster Ladislav drinster

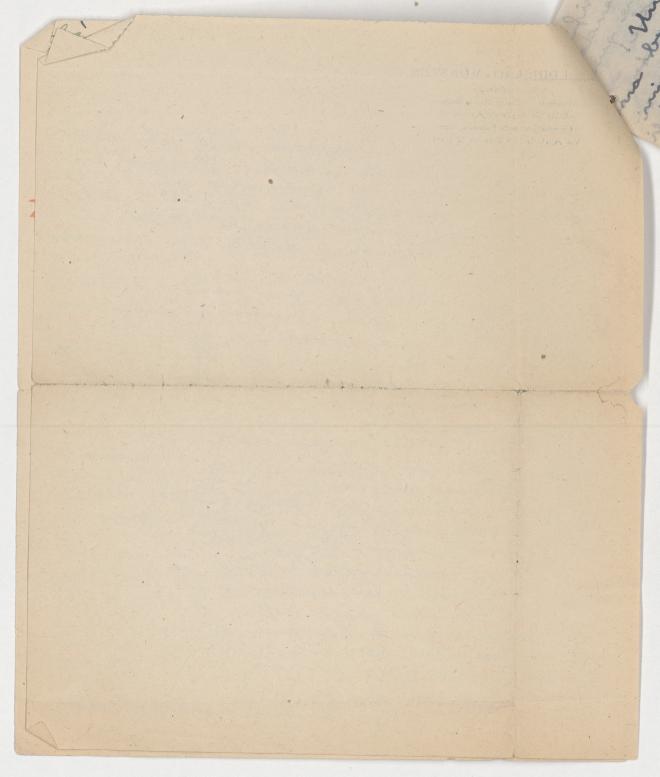

Caro Francis Un periodo di convalessensa dopo u ma bronchpolumite influensale bilatocale mi permete di avec a disposizione un po' di felino per dedicarmi algli studi preferi si di Morla della medicine e di rifornare - anche al mostro Baglivi. Ber dire la verità sono alguante in infloreasso virelgendomi della Sua gentidessa e della Sua pasiensa della sua pasiensa de la pasiensa de la sua pasiensa de avia pare un limite. Von so se con l'allina hima lettera prittagin risporta corte - io non oblia gir toscato tale limite, was an note find and was ricewis al ma rispora. Com non is, se de sia pre de la lefera di Piero an to Baglioi souta a chapighi & per ca derio me alka copia, estendo nicisis al uni mesi oc sont di drovare albre 3-4 copie di estati tra i mici opuscoli. I Le Rellina sell lavoro perilolato " an worm della proprie " d'alle palemità" skriste de riogdiske rolla mie outdette breeze pubblicasione mi rostringe di appropriation certi altri aspeti della dati asseldamente esaki gli orgonenti della Scalinci, a del'supplicarda, cara Dobos francis, di poer hi altina vol

ta la pasiensa a la leonta di sacrificare per me me po' di dengo occipondendoni sypresso mi permetto di esporde! 1.) Una delle questioni più simportanti varebbe di supere dole e quando si à laurea o il Baglini. Risulta quindi la plata e il luogo della ma lainea da qualche lettera della collesione? The I data approximativa, se non si fosse quella conta si potrefle dicavare stabilendo da muel data i suoi con rispondenti lo tchiamano " dottore" 2.) Val 1687 al 1692 il Baglivi ha viag. gialo molto, rostando in varie cità. Lequendo cronologicamente le lettère a lue verite si potrebbe stabilire dagli indivirsi (noul di cità) in quale cità egli si brovava ad una determina. fol data dal 1687 al 1692 ? 3.) Talla lettera No 94 della Tostica col lesione fol 153 scritta il 1º agosto 1693 dal Baglivi a changet egli dice di aver la sorato per due alui a Bolo-gua con dialpiglii abbiate la bonta di riporterni il lesto originale della lateral dall'inisio fino alle parole in pula Boutificia! disulta del qualche altra lettera che egli abbia favora. to o aludiato a Bologna per due anni 2 (2 la durata del periodo che mi interessa.) 4.) Risulta che nell'anno 1689 : Bagli vi fu a ficeuse presso Lorenso Ball lini, al Iquale i stato raccomanda:

do da Luca Tossi Long si spiega al lora che mella lettera de 108 hoe. 175 il allalpighi naccomanda (in slata 27.04.1691) be il Baglivi a Luciuso Bellini 2 Se il Malnight on e's istato sia mel 1691 da Bellin lo conoscera gia bene che li sogno c'era che il ellapighi la racco undudasse anche da sarle ma 2 Non è un errore di trastrisione il none di Bellini? Wella lekera May 07 mit to da halpighi a Praglini sensa data ed parchisa per quella vojog cora dies il dealpighi ? Horse si trova la risposta al quarità suddetto ? 5.) Pesiste qualche réferiments nelle let thre see Proglive che potrebbe for luce rulle que questioni familiari, specie se il Dottor Pietro angelo era suo vero podce, oppure solo pades podoklin ? 6.) Vi sous delle altre lettere di chi. chele Mondegar al Baglini all'infuori di quella del No 141. 2 I Questo climale garl, un padre gesuita dovrebbe es. ser nipote di Pietro Angelo Baglivi forse blalle me lettere a Biorgio Bai glivi si può trovare qualche risposta Dele questioni familiari accumate not chiedo di over esavrilo con questi sei quesiti ciò che mi resta succesa da supere sulla questione prima di com prilare la mid pubblicatione, che avra carallere polemico. In ogni modo the L. chiedo mi albra volta sousa, pregando-La di aver ancora quest'ultima dolta

la bouta di agnolatini in questa tra vaglista greetling. Non ochorce che, li is de sottolinei che vara mis dovere di mettere ben in evidence il prespo so contribute che uni ha date mel ri solvete sali prestioni importanti. Ripe At me aldred welto she se posso por. bacambriare santa Ina gentileresa, so ben ordentieri alla Sua completa diesosissione. In ottesa grindi della Sua gentile signosta voglit gradise en Solvinster

sis i segni seelle mia più profonda

fina e graditudina.

Sologna

9.5.1948.

Tra Andinot 47 eliminated self-after the Established Solden in as allewille atillace action of the are nighted sie Bidon dieself Caglin the Review Par selected later belong to the Aller as any of Angreen algerialisation will ge could Alle much this wind of which is a second of the not in In Considering " Windows as I Will the The state of the s or between supported to the supplier asserted to chiants millachen und for allering property and I will have believe when it is at

Anlester for Dear Dr. Minster,

2 Dec., 1949.

Many thanks for the two reprints: "Corrispondenza inedite fra Malpighi e Modio" and "Malpighi e Baglivi", in which latter you make such good use of the material that I gave you. I am also grateful for the panegyric about my "incomparabile gentilezza", &c., and for the title "Prof." which others besides yourself have thought that I deserved. For myself I am content to remain a "Lecturer" in the history of medicine.

Would you please send copies of "Malpighi e Baglivi"

to:1) Dr. Arturo Vivente, Villa Solalia, Malafranca, Siena

- 2) Dr. Erik Waller, Strandvägen, Stocolma, Svezia, and
- 3) Dr. Sigerist, Casa Serena, Pura, Ticino, Svizzera.

Dr. Vivente is an ex-pupil who began the study of medicine here a few years ago and has returned to Italy to qualify. Dr. Waller apparently possesses a volume (similar to ours) of Baglivi's later correspondence, up to 1704.

Please let me know the full reference to "Lo Smeraldo", viz., the volume and pages of "n.4 - luglic 1949".

I shall look forward to further studies of yours about our friend Baglivi.

Yours sincerely,

prisi

W. W Francis

wor B'

WWF:cd

Dear Dr. Mitnater,

Many thanks for the two reprints: "Corrispondense inedite fra Malpishi e Medio" and "Melpishi e Baslivi", in which latter you make such good use of the material that I gave you. I am also grateful for the panegyric about my "incomparable gentilezza", the title "Prof." which others besides yourself have thought that I deserved. For myself I am content to remain a "Lecturer" in the history of medicine.

Would you please send copies of "Malpighl e Baglivi"

- 1) Or. Arturo Vivente, Villa Solalia, Malafrance, Siena
- 2) Dr. Erik Waller, Strandvägen, Stocolma, Swesie, and
  - 3) Dr. Sigerist, Casa Serena, Pura, Ticino, Sviszera.

Dr. Vivente is an ex-pupil who began the study of medicine here a few years ago and has returned to Italy to qualify. Dr. Waller apparently possesses a volume (similar to ours) of Baglivi's later correspondence, up to 1704.

Olu of somerelet flut edt word em jel emeiq. "". viv., viv., the volume and pages of "n.4 - luglic 1949".

I shall look forward to further studies of yours about our friend Baglivia

Yours sincerely,

ininy.

W. Crancis, Lancis, La

bo = Surv

Lever con Malp. to Chouet 1. VIII.93. fol. 15.0, letter 91 wiff - in B'shand: Claries Viro Jo. Ant. Chonet / Genevan. ] hurcellus mulpighina S. P. Letterarum perenne argumento, perpelua sollicitudine, et industria laborare non desinis Wir Clarisshe et opus quod sut tuis habes toti Reipublical Medical perutile McGILL UNIVE TSITY censes. Cum enim hac nostra actata Anatomes MONTREAL, CANADA. pomeria Haleo probata sent, et Phylosophie mechanica Medicinae associata sit, frequentibusque codaverum sectionibus morborum sedes in chronicis praecipie morbis innotherent, animalis occionia naturalis, et morbosa eta patere videtur, ut Medicina a priori et aposteriori instaurari, et firmarique possit. Quapropter er collecta feral sectionum cadaverum segete, [for fere?] et et mechanico flucdorum analago examine, additisque remediorum auxilis Medicina 150 nes 0 practice locupletare potest. Humanitation tual officers quibus ampliorem mean fortunam, collandas the me plurimum debere fateor turque addictissinam proffittige profiteor. Vale Dabam Romae Kalendis Augusti 1693. canic. 6.151

solfretodine, et industrio, laborare non in the same dellander saffer to be

Genera cones.

B'shand.

Denevam / haralles halpsphins S. P.

En tibi Vir dortisse pauca, et inconcinna circa praepositam aegritudinem. Hace remediorum vim eludere solet; Et quaenam praesidia à me expectabio ipse, quem cum universa Mediconum Universitate docentem, et dortissimio scriptis erudi-entem, Magistrum, andio, et avidissime audirem. Vidi summa cum animi alacritate novi operis titulum, pro quae quo locuplitando quae dan

in adversaries meis fortasse œcurrerent; at ita cruda et inculta sunt, ut lucem non

mereantur nec mihi obvium superest, cum

gravissimis occuper curis, quae impedient que minus for la in melioiem formam redigere

valeam. Bono publico Deus incolumen della

te din servet, et me tui nominis perpetuum

Romae Kalendis Augusti 1693.

Verso Plant. Conje-f. 150

OSLER LIBRARY

Recoper muster fil

Letter 51, fol. 85, B. to Fressant (possibly Tressant?)/1 Oct. 1694

Vir Celeberrime,

non solum ipse sed et Excell<sup>mi</sup> Malpighius, Brasauola, aliique

Romai medici eruditissimam tuam schedulam de usu orizae Praxi medicae summopere

necessariam arbitratisunt ...

Letter 52, foll. 86-7, B. to P. S. Régis at Paris, dated Roma 5 luglio 1694

la sorte di essere presentam, Priore di cotesta famosa Va

B. praises R.'s "sistema filosofico"

... perciò tanto io quanto il Sig. Malpighi supplichiamo V.S. Ill.ma
in nome di tutti i Letterati di procurare, che d. (dette?) opere siino
tradotte nella lingua latina ...

stato a cuore, non solo ne' miei longhi viaggi della Dalmatia, Arcipelago,
ma anche dell' Italia tutta, e molto più presentamente che mi ritrovo in
Roma sotto la disciplina, e dirretione (sic) del Sig. Malpighi, per aquistare
maggiori progressi nella medicina, mentre di continuo facciamo longhi discorsi della sua somma dottrina.

Letter 57, fol. 95, Redi to B.at Rome, dated Firenze 27 Settenbre 1692

Thanks him for transmitting a letter from Francesco ("Don Cicero")

d'Andrea at Naples

... Mi rallegro con S Ecc.ma che goda costi in Roma della Datta con-

Letter 63, fol. 105, from Michel Angelo Fardella, Padova 28 Aprile 1692,

addressed to Giogio "Bagliuo / in casa dell' Ill.mo Monign.re

Marcello Malpighi Roma"

Rendo infinite gratie alla somma bonta di VS Eccell.ma, che si è degnata consolarmi col dolcissimo aviso del suo Felice arrivo costi, con tanta sodisfazzione, e contento dell' Illu.mo, e Sapient.mo Marcello Malpighi, gloria ed ornamento della nostra Italia. ...

P.7.0.

7

Mil.

Letter 64, fol. 106, Redi to "Giogio Baglivo / Bologna /" is dated.

Firenze. 6. Xbre. 1691: a few flowery lines thanking B. for remembering him:

Letter 68, fol. 110, also to Baglivo at Bologna, 22 Xbre 1691 (evidently

December, "nella rinnovazione del futuro Anno"), Redi rejoices with him
that the Cardinal

Legate "abbia egli cooperato che cada in VS. Ill.ma

Logate Triore di cotesta famosa Vniversita."

Letter 69, fol. 118, Lorenzo Belliniń, "Fir.ze 3. Maggio 1692", no address:
... Ottima scelta ella fa del(?) suo uiuere nel trattare(?) con ogni sorte
di letterati ma quella(?) del S.r Malpighi, io la stimo così squisita che io
audiuo dire(?) che al paragone di lui, Ella sia giustamente per giudicare
uile ogn' altro, con essi(?) Ella sia per trattare di quelle tante(?) cose,
in cui il S.r Marcello è unico. Io inuidio la fortuna e la lberta di lei ...

Letter 81, foll. 140 & 143, B. to J. J. Manget, draft with many erasures:

Ends(fol. 143): Habeo ipse nonulla(sic) exemplaria consiliorum Dni.

Malpighii sed transmittere tibi nequeo, ipso inscio, nam cum ipse in medicina practica, non adeo se expecuerit ob Anatomes susceptos labores et domi et ruri ideo non patitur ut circa praxim aliquid illius nomine prolatum sit, nisi observationem solidam sapiat. Cum intercedet biennium in recudendo denuo bibliotheca tua Anatomica, curabo (per id ??) temporis, ut tibi aliqua Dni. Mapighii opuscula anatomica transmittantur, ut imposterum certior fies. ... Romae Kal. Aprilis 1694.

Letter 63, fol. 105, from Michel Angelo Fardella, Padeva 88 Aprile 169

addressed to Giorio "Bagliuo / in casa dell' Ill. mo Honign.

Rendo infinite gratie alla somma bontà di VS Tocell.ma, che si è degnat

consolarmi col dolcissimo aviso del suo Felice arrive cesti, con tanta sodis-

fazzios, e contento dell' Illu.mo, e Sepient.mo Marcello Malpighi, gloria

ornemento della nostra Italia.

Feth 86-7 foll. 145.6. B. t. J. J. Manget. Roman 17 9 hre 1693:

mostrates in Apolia Regni Neapolitani Provincia amplion sima (quae hodie etiam Magna Bracia dicitur nam et gracce adhue lognuntur populares illi pro vernaculo sermone) floret menenum illud Tarantulee ...

fol. 146: VI tibi morem gerlrem, supplicem me interiponam apud Cl. m. Malpighium ut ban benigne annueret, quod aliquis ex suis tractatibis nondum editis, typos publicos pideat; sed vereor ne posthuma relinquet omnia ...

moren carere - Applier

Letter 90, fol.152, \$\bar{\beta}\$. Antonio Magliabechi, "Firenze li 16 Maggio 1693", to B.

(Postscript) La prego, con buona congiuntura, a riverire il Celeberrimo,
e Dottissimo Sig: Malpighi, in mio nome.

Letters 91 &92, foll. 150 & 151, Malpighi to Choueth & to Manget, respectively, both dated Romae Kalendis Augusti 1693, are drafted in 3/.//hand/ in B.'s hand, with erasures.

Letter 102, fol.165. Luca Tozzi to B., Nap. 11 Ap'le 1693, ends:
e pregandola a dar mille saluti al mio S. Malpighi ...

Letter 106, fol. 173, Bellini to B. "Fz.(?) 3 Maggio 1693" ends:

Al M mio Mons. Malpighi mille cordialissime espressioni d'amore e d'ossequio ...

Letter 108, fol. 175, Malpighi to Bellini, Roma li / 27 Ott: 1691, enclosed with letter 107, M. to Baglivi, same date; both in M.s autograph:

Prendo la consider/anza di raccomandare alla bonta di V.S. Ecc.ma il Sig:

Dott: Giorgio Baglivo ben degno allievo della Scuola di Napoli. Questi at desidera l'honore della dotta converstione di V.S. Ecc.ma, havendo goduto delle sue dottrine. Io spero dalla sua humanita questo favore, e tutti gl'honori, che compartirà a questo buon Latterato, stimaro fatti a me

Let. 108 cont'd

stesso ...

Letter 109, fol. 176, Malpighi to Baglivi, Roma 5 Gen: 1692, autograph.

Tells him to repeat his his experiment of ligating the vena cava of the dog per accertarsi del vero. To non posso attendere in alcun modo a hiei st/h studii occupatissimo in scrivere lettere inutili. Mi sara carissima la sua venuta qua, e forse allora havro più otio ...

letter 117, for. 488/, 188-9, p. S. Regis, Paris, & 26 Dec., 1694, to B.

... Eius opera libenter utar ad implenda tua et domini Malpighi vota ...

Letter 130, fol. 206, G. Lanzoni, "Ferrara. 28. Xmbre 94", to B.

Accuso la compitissima lettera di V.S. Ecc.ma con l'osservatione

Anatomica del Cadavere del Fu Sr Malpighi, la di cui memoria sara

sepre gloriosa appresso i Posteri e vivra il di lui nome sempre

imortale ...

Letter 140, fol. 218, Bellini to Baglivi, Firenze 17 Agosto 1694:

Non e cosa in questo mondo che io tanto desideri quanto la salute del mio riveritissimo Sig.r Marcello ... Di qui e, ch'io lascio alla ... prudenza di V.S. Ill.ma il riflettere, quale eccesso di consolazione m'abbino apportato le notizie, con le quali Ella s'e degnata ultimamente favorirmi, del notabil miglioramento del nostro Monsig.re Malpighi ...

Letter 141, fol. 219, Michel Mondegar, Nap'. 18 Xbre 1694, to B.

Mi dispiace molto la morte del S. Malpighi, che tanto partialmente

l'amava; e che le pote é va esser di grande aiuto: Stimo pero, che

V.S. sia in istato di non haver bisogna d'appoggio; e che da se si

farei(?) largo ...

letter 143, fol. 224, Redi, Firenze 21 Agosto 1694, to B.

... di somma consoliziazione mi e stato lo avviso del notabilissimo

Let. 143 con'd Rechers a Muniter pto

miglioramento del Sig.r Malpighi. Sit nomen Domini benedictum. Di nuovo sit nomen Domini benedictum. Resto a VSEccma obblig.mo per questo amorevolissimo avviso Io ne ho atto ringraziare Ann/ Idm (sdm?) nello Altare della S.ma Annunziata perche amo teneramente e riverisco questo Grand Uomo del S.r Malpighi. Iddio lo conservi mill'anni. Prego VSEcc.ma a rassegnarle il mio ossequio ... Franco Redi

Letter 151, fol. 232, Antonio Bulifon, Napoli a. 18 Xbre 1694, to B.

Condoles with him on the death of M. and adds a postscript:

Sogiongo a V.S. se delléi scritti di Monsig.r Malpighi potessi cavare qualche buona lettera memorabile mi sarebe grata.

Letter 152, fol.233, Michel Angelo Fardella, Padova 29 Xbre 1694, to B.

... col funestissimo avviso della morte del Sig.re Malpighi. Ella ha
perso un grand'Amico, io un gran padrone, il Mondo un gran letterato,
l'Italia in gran parte la sua gloria ...

Letter 153, fol. 234, Domenico Guglielmini, Bologna l'un Xbre 1694, to B.

La relazione da V.S. Ecc.ma trasmessami della sezione del Cadavere di Monsi.re Malpighi, che via in Cielo ...

Letter 154, fol. 235, Paolo della Stufa, Firenze 21 Xbre 1694, to B. Condoles & asks the cause of M.'s death.

End of the mentions of M. in B.'s letter book, DEO GRATIAS.

ministramento del cio. I delpigni. Sil nomen Domani en eligio. In muovo cit nomen Domani ceneris, mo cer questo anorecit nomen bomini Denedictum. Feero a unaccide cholis, mo cer questo anorevoltasimo evviso, lo ne Mio fetco cingressaro Tant Itan (Edat) media Altaro
cella S.ma Annunciata cerche uno teseremento e riverisco questo Orano
Vomo del S.r Pelpigi. Iddio Iò comenvi mili'enni. Erego Vanco.me
e reseaunatio il mio cesequito ... Tranco nesi

Letter 181, sed, 225, antonio Suliton, Napoli e. 18 Xbra 1696, to 3.

Condulas with him on the team of T. who adds a posteoring.

Sogiongo a V.S. se dellat scritti di Mensiu.r Helpight person cavaro
qualche buona lettera memorabila mi respense crete

leater 152, fel. 235, Michel Angelo Fardella, Padova de Angelo P. ...

Levier 183, fol. 264, Domenico Gualiclatai, Rologna l'un Xbre 1994, to H. ... Le reverent de la residente de V.S. Ecc.ma trasmessami della sezione del Dudavere di con-

End of the mentions of M. in 3. 's letter Book, DEO CRATIAS.

p. 726, l. 29: onit Romano

35-6: for aletin Salentinorum in apulia Kal. Maii 1697.

read die 15 Anni 1888 [2 Mai] 1697 [after which
is added in another hand] {geach

[the 15 in no was suggests 1 a pr 10 - 'first' of hay]

Tracare (7075) gives 'aletium, Lecce, St. in Sicilian'. [54]. It is in apulia, in the heel of May.

That this letter is thereway, evidenty for 15th January, is brown out by the date of Letter 2, B's answer, (fol. 6") pris. Kel. Feb. 1697

Letter 2.

No.75-16. full 5-6.
Draft of B's {amove} to Zetter 1.

Risporta l'iro Praedensino Do[mino] Domfenisco Putignano. Soc. plan. Seorgius Baglivus Xaice

Spistole tue perelegantler) scripta, Putignane doct.

isfinde pluribas de causis mili grata fruit, sed

gratissimos prae ceeteris qui te ad scribendime
animes impelit. Nam sicieti anare in hominibus
doctrinam et potissime cum humanitate consunctam
soleo, ita amorem in te menma auxit hace à
me nune minus expectata, eague incundior
voluntatis erga me tuae minime dubia significatio.

Pulcherrin am artium medicinam tan foeda lues opinionum pancis abhino annio deformarat, ut furere iam coepit morbus, et insultare in omnes, palam sine discrimine, qui antea tepebat sensim et datenter. Zuamobren ne grid detrimenti medica inde Respublica caperet, sapientes per Italiain viros hortatus sum de re ut cognoscerent, cognistaque deligenter perpenderent et ut peri solet in rébus difficillimis port matura Consilia interposito decreto de tota controversea constitue. ant. At quonian quae rerum humanarum conditio est pene omnes vel hæsitantes, vel ab argumento tam recentissimo alienos cognovi instito de causio permoties id mihi sumpsi ut rem sedulo examinem libratisquad aequam lancem veterum aeque ac Recentum opinionibus utra praeponderet inotescat, mec ampline per inanes coniecturas sed per solidam observandi rationem singulis in morbis progrediatur.

wecess?

(? meaning)

! rond

Qua quidem in re quid si quid profecerim [cutchwood fol 5, unt reprotesson 5"] accepta des referenda, si alicubi haesitaverim temefol. 50) ritati meal potus, quam voluntatis difection tribuen. dum. Porro enstituta nostra à te singulari vero probari, et magnifieri nurabiliter gaudes. Et grod olin praeclare Hector ille Hoeierum [sie for Homerum?]. 22 Landari abste pater cupio landator [landato]= #=t landots of niro: possum ego nunc idem Ao = tousurpare. Video me landari, a quo viro? a + = Star Ster Domino Domeneco Putignani in quo sent ingenie, sunt animi ac virtutio ornamenta fortane cum alijs plurima. Ego porro alignido si conferar videri possim, cum v. [=vero] ad te moum [asall cogit " ] conjunt converto ] vix

credas gram niche ipse displiceam. Quare

reigciam, aut ipse maiores in te transferam,

tibique gratias quas possum maximas habeam

de ista tam liberali, tamque erga me prolipa

voluntate quam sane puto michi esse inter

beneficia collocandam.

permitte ut landes quas in me contulisti

Post editum nuper librium finem me

postiists edendis alijs cogitabam, sed undequaque doctorum virorum epistolae confluent, quibus

luci publicae dando de fibra motries et morbosa

libello impellunt. Dabitur sane quamprimum

si libri suppetent et otium, nec diuturnis

meditationibus imbecille caput impediat. Ut

autem specimen aliquod illius nunc habeas

4º libris totum opus completemen.

(granaer?

Tellar 2 } could.

Lette 2 } andid .

Primus aget de machina humani corporis
hydraulico - pneutratica ab ortu ipso ad ultimam usque sevectutem considerata, sive de origine
divisione varijsque ac pene admirandis fibrarum
omnis generis[?] effectibus in compositione singularum partium. alter de varijs [citil word]
effectibus

fol.6.

liquidorum per fibrarum canales currentum et pro diverso moter illis à corde impresso, diversa pariter illorum hinc inde distributione, distrib utionis modo, vehementra, et pendentibus stinde secretionibus fermentationibus, praecipitationibusque Tertus aget de fibra morbosa, morbisque in acutos et cronicos divisis[-] acutos deducemus à missio impeter flindorum, et simia exinde producte fluidorum tensione, seu potrus concentratione per gram agnilibrium plusus et refluxus liquidorum tollitur [] unde tot mala in acutes. Quartus demum de fibrae morbosae flacciditate sive paralyse, ibique et anisso fibrorum systaltico moter tronicos omnes affectus, et admurabiles grasque illorum orgines, et ad invicem permutationes pendere demonstrabilines: Hace alraque id genies per severas anatomes ac matematices regulas potessimum vero per principia statices hydraulices, et mecanices, momenti gravium descentium, Proiectionum et impulsus Centri gravitatis. Cursus liquidorum per canales pellices: comico [= comeorum?] fluentum. Effectium canci elateris, vectis et aguilibrij des annuente examinare consbimur.

3??

Let 2 } conti

Completo hor opere conquescam, ne alind quic. quam dypis dabo isosposterum, praeterguam in ultuno senio, octogenaria, id est, state (si deus votis annuat) opus praxis medical 60 annoum observationibus confirmatum grave, aphoristicum, metodo metodo qua usus est medicorum pater in Coacis Prae notionibus.

Plura volebam ductus suavitate sermonis tui. (curies) imaginem habet epistola sed interdicit tempus iam iam instans cadavera secandi in publico archylicei theatro et per integros 10 dies de singulis humani corporis partibus disserendi, opus sane gravissimum sed meas supra vires position. Familiariter te agere cum cum optimo sene parente meo summopere lator et pro tua in eum benevolentia memorian tibi gram potero accurate praestabo. Din vivas incolumis, Vir optime, megne observantem tu tuaque in lande omni studio et cogitatione defixem solita humanitate fovere ne desinas.

Romae pridie Kalendas Februarias 1697/

fol. 12.

Baruffaldi to B.

Eccus Sign Dign Pron Rivano

L'essere poertialissimo d V.S. Sectione il signi Lanzoni mio amorevole concittadino mi springe benche à anche incognito e con nissum springe benche à anche incognito e con nissum titolo à presentare a V.S lecture questa mia tenue fostica Letteraria de nostrio Poeti, e comecche è comune de Letterati La cortesia, mi prometto L'aggnadimento, e L'compatimento di V.S. Secture chio intanto protestandomi ammiratore de La di Lei virtu ben dimostrata al Mondo con etterati etio terre testimonianze si contenti che di tutto cuore m'offra di V.S. Secture mio signi

Ferrara 24 Marzo 1698

huiliss: Dev. Servitor

Firol. Baruffaldi

Sig? Baglivi/Roma/

fol 12' blank 13' stamped int seal and addressed: Al' Ecchio Sig?

fol 13" (address, ant'd).

9.° e Pron Rin mo / il Light Dott ne M.
Giorgio Baglini / Lettore Digniss. mo
nell'alma Sapienza /
di/
Roma

[foli. 12-13 are conjugate]

B. to Baruffaldi

fol 11 letter 9

Hierarymo Beruffaldo Viro Eximio Beorgius Baglivero S. P.

Ita mihi optala contingant Historyme Bampelle
Vironum ornatissime ut comentariolo tuo de
Ferrariensibus nihil legam his dietus incundius. Et
cum in ostu solia legene cepsissem paulo post opera
munguam intermissa absolvi. Valde enim delectabar ordine, valde etiam rei ipsius nobilitate. Scientiarum essim omnium præstantissisma poesis est
fol. 11" [thun luis of spece o som eresures, hope costel und 'vam']
nam cum esus consilium qui hoc in genere llaborat vel in primis id spectare debest, ut,
nobilitati versuum utilitate sententiarum ad-

miscenda, nihilo minus lectorem moneat
quam Oblectet; monita vero illa plenungue
mecessaria sint ut in vitijs summam turpitudinem inesse, in virtutibus summam
gloriam ostendat. certe graviora sunt quae
requiruntur ad poesim recte assegnendam, et
et obditis plurimarum artium ac doctrinarum
fontibus haurienda quam vulgo homines
existimant.

Summers itagne tibe gratias habeo pro insigni munere 9° Kal. Junias nobis tradito. Doctissimum Lanzonum meo nomme salutatum

(Lanzoni)

velim. Tu interea cum illo din vivas incolumis Imperiz litterarij ornamento. Romae pridie Kalendas Junias 1698

nam cum eins consilum qui hor in genere elaborat vel in primis ed spectare debeat? ut, violitati ["nobilitati"] versuum utilit! [utilitate"] sententiame admiscenda, mililo minus lectorem moreal gram oblicatet.

I parte della sua l'enna ben gle ravviso nella gentilezza del suo foglio che si cortesemente m'invio per le mani del caro sig. De Dr. Bellini, significandoni questo l'esemplare di che ella mi fa dono, esser appresso di se per darmelo alla mia venuta a Firenze che devo far in breve. Per godere della finezza del Suo Ingegno affrettera la mia partenza da Pisa, ma di gra ne o gustato un barlume per avermene fatto un piccolo racconto in lettera ("lett: "a") il Sig. Bellini, Sud. (sufletto?), che maggiormente m'à invogliato del suo libbro. Ma che occorre sentir lettere e racconti altrui, quando parla la fama degle Ingegni Sublimi del Paradiso Terrestre di guesto Mondo, & ormae il Clima di Napoli Sparso di Scienza, che chi vi nasce, ne remane impastato, e l'Italia tutta resta

Ensure ten daries in 1818 a present all the Mark the state of the second of the second of Special de Jerena est de un marce, me unant

(5)

fol. 26 v (contid) - perieris me tibi optemperaturum parili facilitate, qua te prosequentin quicunque te mount onnes veri Doctessemi Vale Dabama amstelaedami Di[e] V: mensis octobris Ami M: DC: LXXXXVIJ. address. Excellentissino Dro: Dro: Buglivi in Romano Saperntiae Collegio Anatomiae Muftsoni Ordinario. Romae [ Seal tom of ] fol 31" blank

Lost up graveres fol. 27} B to J.J. Ran 30.i.1698. Doctiss mo viro Do Jacobo Ran anatomes Prof. Amstelae dam: Celler Leogius Baglious S.P. Post molestas peregrin otiones quas miniversam Stalian Dalmatiam et adiacentem Graeciam suscepi Bononiam tandem septem abhine annis me contule set Malpighium cognoscerem. Huius autem Diri dulcissima consuetudo ita me rapint, ut coactus fui eidem assidere per biennium Bononiae, et tribus ferme annia Romae. atque ed prae caeteris fortunae meae tribuo non solum adfinsse ultimo morbo doctissimi Viri, sed etiam illius cadaver dissecasse et hale omnia typis publicis dedisse Nunc vero acceptio litterio tuis curà doctissimi, amicissinique Scherardij summopere lastatus sum, cum eas benevolential et humanitatis in hominem tibi egnotum gram plenissimas invenissem. fol 27 / Tibi igitur insignes haber gratias de ista tua fam liberali, tamque erge me prolipa voluntate, eam-que si gratus esse volo puto mihi esse inter fem-Leghon? Luindecim abhisic diebus Nave Fibrimo Condinum (Th) discessuro fascipalum misi domino Scherard in quo erant duo exemplaria omnium meorum operum practicorum aeque ac anatomicorum (potissime, de circulatione sanguinis in rana) clarissimumque Vorum rogavi ut statum ac pervenent londino Amstelaedam. um, ad te cum existola mea ijsdem uncta trans. mittat; Quapropter his de formibre certionem illum gramprimum facias Vir celeberrime et cum in tuas manus dicta tara peremplaria cum existola pervenerint, ad nos omnia rescribere ne graveris. ? of gratis

fol 30/ Les libros de fibre motrica et morbosa costd) practice ratione, et anatomico-mathematica analysi explicator typis gramprimum dabinus si otium suppetit, et veres. tibique si placect transmittenue. Theatrum nostrum andonicum port dien Cinerum statum aperietur sectionesque cadaverum cum exercitationibus anatomico practicis incipient, labor sane magnus I har potissime in Urbe, in fil 30 / conspectu scil[icit] Italiae, et totius pene Orbis, ac oculi gentum, algue adeo impar mostris humeris, quoque ut leelum non sim per epistolam longior prae caeteris impedit. Si grid nova afrud vos est de re medica comunices rogo Vale vir eruditisseme et amare perge addictissimmen tibi Baghoum Romae 3º Kalendas Februarias

Magnae Societati Regiae anglicanae Leorgius Baglions S.P.

Non erigna me affecit voluptate ea dies, Sodales Celeberimi, qua doctissimus Scherardius anicorum suavissimus et conterraneus vester vit me omnimm pene Societatis vestral Collegarum suffragies eidem nuper esse adscriptum. Que quidem honoris gradus quoriam meritorum meorum termitatem longe superat, fatendum est eum omnem à sola humanitate et amoris in me vestri propensione fuisse profection.

Quod autem his laudibus me ornatum voluistis, non id efficitis ut ipse miche placeam aut assumam plus quam soleo, tueri placet modes. tram meam, sed id assegnimini ut me vobis devinceates magis, groffinge en amore fluere esta video nimis in me honorifica praeclara, singularia, quae optavi equidem semper, assecuturum tamen nungnam putabam.

Ecquis enim in Collegium vestrum post homines natos celeberrimum, gnod Carolum Principem immortalitate dignissimum Autorem habet, et à quo multiplici ac varia Virorum scienta docfol 34] torum angens bonis artibus et humano generi refluit utilitas, adscribi auderet, nisi omni · virtution ac disciplinarum genere sinstructissimus? Summas igitur vobis haber gratias pro

fol 34 contid

delato mihi honore ab excelso quodamente liberati animo vestro. Atque si murmos hoc compensare meis officiis non Att potero, memoria tuebor, et prosegnar etiam landibus quamdin vita fruar, at ex optima saltem voluntate qua boni, et sapientes viri metiri beneficia consueverunt, aliquam vobis relatam esse gratiam existimetis. Valete.

Romae Kalendies Octobribus 1698

Celeberrimae et hagnes Svietati Rigios Anglicanae | Londinum

Da Sloane est Secretains Regias Societatis.

donet. 47-50.

moraduse 1this

14 Mar. 1931

Baglivi's acknowledgement (10ct. 1698) of his election to the Royal Society; from the autograph draft, letter 19 in his letter-book, MS. 7516 in 'Bibliotheca Osleriana', Oxford, 1929. (Folios 33-34.) 'Schererdins' was billiam Sherard.

## Magnae Societati Regiae Anglicanae Georgius Baglivus. S. P.

Non exigua me affecit voluptate ea dies, Sodales Celeberrimi, qua doctissimus Scherardius amicorum suavissimus et conterraneus vester acceptis ab Eruditissimon Sloane litteris nunciavit me omnium pene Societatis vestrae Collegarum suffragiis eidem nuper esse adscriptum. Qui quidem honoris gradus queniam meritorum meorum tenuitatem longe superat, fatendum est eum omnem a sola humanitate et amoris in me vestri propensione fuisse Profectum.

Quod autem his laudibus me ornatum voluistis, non id effie citis ut ipse mihi placeam aut assumam plus quam soleo, tueri --Placet modestiam meam, sed id assequimini ut me vobis devinciatis magis, quorum ex amore fluere ista video nimia in me honorifica Praeclara, singularia, quae optavi equidem semper, as-secuturum tamen nunquam putabam.

Ecquis enim in Collegium vestrum post homines natos celeberrimum, quod Carolum Principem immortalitate dignissimum Autorem habet, et a quo multiplici ac varia Virorum scientia doctorum ingens bonis artibus et humano generi refluxit utilitas, adscribi auderet, nisi omni virtutum ac disciplinarum,instructissimus?

Summas igitur vobis habeo gratias pro delato mihi honore. Atque si munus hoc compensare meis officiis non potero, memoria tuebor, et prosequar etiam laudibus quamdiu vita fruar, ut ex optima saltem voluntate qua boni, et sapientes viri metiri 🕏 beneficia consueverunt, aliquam vobis relatam esse gratiam existimetis. Valete.

Romae Kalendis Octobribus 1698.

Celeberrimae et Magnae Societati Regiae Anglicanae Londinum.

Dn. Sloane est Secretarius Regiae Societatis.

comments R.S.

id Mar. 1931

Begilvi's acknowledgement (ipot, 1898) of his election to the Royal Bockety; from the autograph draft, letter 19 in his letter-book, 48,7516 in 'Biblistaed Ocientana', Oxford, 1939, (Folice 53-56,) 'Johnand ine' was delan Shrand

## Magnae Societati Regiae Angliomae Georgius Beglivus, S. P.

Kon saigus me effect voluptate sa dies, Sodels Celeberrimi, que dectierimus Scherardius amicorum sexvissions et conterradeus vester acceptis ab Kruditissimom Sloans litterla nunciavit me omnium pane Societais vestras Collegarum auffragits eides nurer esse adseriptum. Qui quidem homeris gradum est niam meritorum meorum tenuitatem lange superat, fatendum est aum omnem a sola humanitate et smoris in me vestri propensions fulses profecium.

Quod suita bi non aldelulov madento em sudibusi uli media boud
- de ipeo mini placesm sut assumem plus quem soloo, bueri placet modestiam meam, sed id assequimini ut me volta devinoiplacet modestiam es more fluero ista video nimicia me nonorifica praeulera, singularia, quee optavi equidem semper, ansecuturum tumon nunquem putabam.

-elec soins senied jacq murisev mulgellob at also claped more partially stables and care and

enamed inite obside one satisfy over a lifet with bomore.

\*\*Comparison of procedure sels of the old one potent as the court as the test of procedure of procedure of procedure of procedure of procedure of procedure of the one obside of the consequent, aliques veries related ease grains.

\*\*An inited to consequent, aliques veries related ease grains.

\*\*An inited to consequent, aliques veries as a section of the consequent.

Nomae Malandia Octobribus 1608.

eangal ja samirabelus eansoifink esigni ljefelus bookinum.

> Dd. Sloame est Secretarius Reglas Societable.

Vicusius to hed. Fac., Rune fol . 47 } .. 5-0} 20. vi. 1698. letter 281 B. to Lev. Bennis, re Vuneus fol 50°, address Illustrissimis Vins inhi/ plurimum colendis D.D. - | Soctoribres aggregation - | Collegio medicinal somani / Roman. monspelli die 20 ma mensis inni anni 1698 Vru claussemi In pagina secunda litterarum, gras ad vos unperime misi, legistis, ni fallor, seguentra verba (et millam cum sale - marino): in locum emsmodi verbornon, segmentia, si placet, substituention, et parvam admodum, ne millam fere dicam, cum sale marino. Valete viri ornatissimi, et me ametis, quaeso, non propter guoddam menn meritum, sed ob societatem studiosorum. ametis, inguam, me, grie sum. Dominationum vestrarum. . Server obsequentissimes Raymundus Vienssens D. M. housp. pour rome. Vertite folium

fol 47v (3) sie

Gol. 47 |

Legistis sub initium, ni fallor, paginal quartal Letterarum mearum sequentia verba (paterioris autem hace; nimirum gnod sal acidum volatile). Et istes vocabulis ultimum tantim (volatile scilitet) delendum est, et in locum illino sequentia, si placebit, substituentur partina ab alimentis, partimore ab aere suppeditation.

Judicitande libro Vieussens ad illum fols-0 missum per D[ominum] Bennis Anglum De rebus medicis nec ante tractatis disserere velle opus est magni veri et ad magna nati. Hoe idem indico de novo tractatu doctissimi Viensemo Viensens (sii) in bang! India [stip A sanguinis natura & detegenda re prossus antehac a nemine tali metodo explicata, ut conjecre poten super ex specimine operis guod favore tuo doctissime et amicissime Leorgi Bennis ad meas manus per-Romae 12 Julij 1698 Tuus ad omnia Teorgius Bagl. fol 50 v address, see above

20.xi.1697 Schröck to B. fol. 487 49] 22.iv. 1698 B. to S. S.P./ Illustrissine Domine / Patrone colendisseme Quas in meis die 6. Julij scriptis, favorique Illustrissimi Donium hragliabechij concreditis literis promisi Ephemerides, hic sisto; quae lisuatissimum equidem judicium magna ex parte non sustinere posse cum me hand lateat, ut tamen eas, miscellaneoum nomine quod ammodo ?tutas. tubas, benigne adspicere faveas, obnive nodict. gito. Caeterim Tuo perennanti favori me commendo, sempergne nie fore spondeo Nobilassima Tuae Excellentiae Cultoren studiossossimum Lucam Schröckium Scrib. Augustae Vind[eliconum] / d. 20 Novembr. 1697. for 48 blank Lucae Schröckio Viro 4 inio. Germanorum aesculapio / Georgius Baglions S.P. Diligentia et favore Illustrissimi ornatissimique magliabechij accepi nuper tomum uvrum vestrarum Yehem [eridum] Germ [anarum] cum epistola adiuncta. Opussane aureum, nam aurea observationum ex - fodina primo prodijt medicina: Et utinam novi hommes vestres insistentes vestigijs postabilisque inanisom speculationem commentis

fol 49 de faciendis observationitus perpetuo cocot'd gitarent; certé medica praxis solidiori
staret basi quam hodie non stat ut ad
nauseam fere in libro iam edito subindicavimus. Summas interea tibi et Academ:
Sodalibus babeo gratias pro insigni munere, meque vobis aeternum devincio. Si quid
novi atque utile in praxi observavero libenter
communicabo, si quidem debiles ingenij nostri foetus digni sunt qui tam praeclaris
operibus adiungantur.

fol 49v

Illustrissimus Tozzius eodem zuope tempore libellum habiit Illustrissimi pariter bragliabechij cura; per litteras, ut dixit, gramprimum te de omnibus certiorem reddet. Tu interea vale. Et imperij litterarij ornamento dia vrivas incolumis.

Romae. 10 Kal. Maias 1698.

Ran to B. 3. 111. 1698. fel 5.5. [ ] : illigible in binding of torn. Doctissimo Domino Bagliot / in Collegio Romano, grod à Sancto Spiritu/ nomen habet, anatomes Propessori Celiberimo / S.P. dicit / J. Jacobus Rau. / This aute oct dum accepted literis cities responsum fecissem, modo operationes chirurgicae quaedam, Extra have urbem non diutius detinussent. Fratias Tebi habeo quam maximas, gnod fasciculum aperum tuorum mihi mittere volueria, guen tamen medum accepi, et vereor ne entra anni spacium accipiam, quoniam Acherardus Doctissimes noster amicus optimus, ex anglia pancis ab hinc Septi fols-s-v manis redux, nursus Spir Germaniam, Italiam appedit, et ql ]m iter jam jam auspicatus est, (3) tu Romae coram age, ut literae ab ipso Londinium missae traditionem opusculorum tuorum milu spondeant maturiorem, quae quit ? (3) alias poet illus rediditum Expectanda fe[]t. Par pari referre vellem, modo aligned typis mandavissem. Habeo tamen in amino de trangressu sanquisis ex arteriis in venas quidpiam publici juris facere, stylo Spistolari tibi inscripto, ne aliorum in tractatu repet repetita sententia lectori nauseam p[]at, tibi si acceptum, tale commercum litterarium meann instituere, gratum mili erit, et millus dubito grin hace methodus literato orbi placebit equidem, ac olim placuit ab alis ususpata. fol 58] Wilil habenus heir typis mandatum hor tempore [quod]

good nooum dice mereature hor upse videbes et Rushij [sic] Gistolis et tractatu Dn: de Moor: quos Dn: Scherardum tibi mississe Scio Bellum enter Reischium et Bidloom anatouricum nomen præfixum habet, sed re upsa est scomaticum [sic] et orwhia scurrile. how it guidgnam petiveris mittam. Vale. Scripsi iij die Martij Anno Christi Amstelaedami MDC XCVIII austefaedami P. s. Scherardum med nomine salutabis. fols-8 v

addund Bortissium Viro Duo: D. Georgio Baglivi Anatomis Professori Celeberrimo in Collegio Sancti Spiritus Romal.

find seal archesque deiers

14.iv. 1698.

fol 56 57 letter 33

Emaitissimo Voro / Jo. Jac. Rau / Anatomes Prof. / Amsteledam. Celeberrimo. / Georgius Baglious/ in romano sapientiae archilyceo anatomes Professor / S. P.

Spero pervenisse iam ad te duo exemplaria nostrorum operum navis enim liburno londinum duobus poela deplicavit. Cura ut per Consan- quineos amicissimi Scherardij, si forsan non adhuc apud te sunt, quamcitissime tuas videant manus, et postguam legeris, candide quid sentias significane ne graveris.

fol. 56 Scherardus noster nondum attigit Italiam, puto tamen circa se festum Ascensionis Domini Venetiis futurum, quo tempore celeberrima fit ibi despojsatio maris a veneto Senatu in signum antiqui et perpetui dominii maris. cum illum Romae salutavero, faciam, ut per litteras suis significet quo mature expeditionem meorum librorum ad te procurent. Summopere gaudeo quamprimum te typis daturum elegantissimam disertationem de difficillimo argumento transcursus sanguinis in venas.

opus sane te dignum, quodque tibi gloriam nunquam intermorituram pariet. Caeterum summas humanitati tuae gratias habeo quod illam mihi epistolari stylo digneris inscribere. et sicuti lubenter voluntati tuae obtempero, ita nolim ut ex meo nomine tam nobili tractationi obscuritatis quidpiam vel turpitudinis accedat.

Archilycaeum nostrum Vir doctissime fundatum est sub titulo Sapiețiae scilicet Archilycaeum Romanae Sapientiae, non vero Sancti Spiritus ut forsan putas, de quo te monitum volui, ne mutuae epistolae inter nos intercipiantur. Humanitate amicissimi Scherardii dono nuper habui dissertationes de morbis (Xx) Listeri Kohburnii oecon. animal., Evangelium medici D(omini)

Connor. Si quid aliud apud vos novi est per amicos comunices rogo, et paria tibi retribuam de rebus medicis quae apud nos edentur. Scherardium tuo nomine salutabo. Valetudinem tuam cura diligenter, meque amantissimum tui existima.

Romae pridie Idus Apriles 1698.

Notes.

Wm. Sherard, botanist, see D.N.B.

Martin Lister's Sex (or Octo) exercitationes medicinales de quibusdam morbis chronicis, Lond., 1694 (or 1697)?

Cockburn, Wm. (1669-1739): OEconomia corporis animalis, Lond., 1695; Augsburg, 1696.

Connor, Bernard, M.D., F.R.S., 'Evangelium medici: seu Medicina mystica; de suspensis naturae legibus, sive de miraculis.' 8vo. Lond., 1697 (1st ed.).

B. to Chauvin 1 Sept., 1698.

Petro Chauvino / Viro Clarissimo / Galliarum

Æsculapio / Georgius Baglivus / euprattein.

fel. 59)

Ex litteris tuis ad doctissimum mihique ad cineres amicissimum Langbadium datis, quanta me prosequaris benevolentia cognovi. Me laudas in epistola tua nec mediocriter quidem, et meam amicitiam, quae tua humanitas est, videris expetere. Ego autem etsi me delectat laudari a laudato viro, tamen ea quae mihi tribuis, cum esse verissima cupiam, in me non agnosco. Porro quis est qui te vel non amantem amare nolit; quem esse tam amabilem litteris, humanitate, integritate, \*\*\*/\*\* sentiat\*\* Quibus same de causis sic incen-

Verso) sus sum desiderio tui, ut ad meam instituendae tecum amicitiae cupiditatem accedere nihil possit. Et sicuti amoris erga te mei causae sunt profecto multae eaeque non leves, ita recens haec, quod tua liberali in bonas artes munificentia, et indefessa sedulitate, ab Anissonio de re litteraria Viro optime merito, recusa sint opuscula nostra, est omnium maxima. Quamobrem tuum erga me animum pari animo complectari, et fovere officiis, quantum in me erit non desinam; neque patiar, cum reliqua apud te omnia superiora esse concedam, etiam humanitate vinci.

ffol.62)

Utrum aut alterum exemplar opusculorum nostrorum typis Anissoniis recusorum pergratum facies, si quamprimum ad nos mittas. Permolesta aegrorum curatio, et domesticae curae in causa sunt ut tertius praxeos nostrae liber lucem nondum videat: decem capitibus complectetur, quorum praecipua sunt. de methodo recte praesapiendi eiusque fontibus. de morborum adinvicem permutationibus, ac successionibus. de natura et usu pingue empermonentationis ab eodem pendentibus. de matura et usu salivae eiusque morbis. de vero Constitutionis temporum Astrorumque influxu ad morbos producendos. &c. &c. Vale Galliarum Ocelle. Et Reipublicae decus literariae:

Romae. Kalendis Septembribus. 1698.

V iro Doctissimo et Celeberrimo / Dn Petro Chauvin Medico Lugdunensi / in Galiis.

Lugdunum .

verso blank)

B. to Chirac 22.iv. 1698.

Viro Celeberrimo / Domino Chirac Professori Monspelliensi/Eruditissimo./ Georgius Baglivus S. P.

Dulcissima consuetudo qua frui mihi licuit in Urbe cum Viro doctissimo omnique laudum genere ornatissimo Domino Raimondt id prae caeteris effecit ut cum de te tuaque non vulgari eruditione quamplura saepe loqueremur, cogar omnino atque impellar ad mittenda tibi opuscula nostra tum practica tum anatomica nuper edita,

meam erga te observantiam per litteras etiam contestandam, officium quod absens absenti praestare possum, litterae sunt. Tuum igitur erit Vir Doctissime novi Clientis officia, pro ea qua praestas humanitate excipere, tuumque de opusculis iudicium significare. De musis Latinis ad te plura scribere, et de rebus medicis quales hodie in Urbe sunt certiorem facere supervacuum omnino puto. Horum enim om omnium ex doctissimo amicissimoque Raimondio dum Gallias attinget notitiam habebis pleniorem.

Vale interea Gallicae decus medicinae et incolumitati tuae imperiique litterarii ornamento prospicere ne desinas.

Romae 10. Kal. Maias

1698.

vergo blank

1011. 63, 66 " 64, 65 Letlers 36 & 37

Bellini to B., 25.vi.98 b. to Bellini, 11.vii.98 B. to Geo. Bennis, Englishman, re Vieussens.

Letter 36/

Vir amicissime.

Suavissimae et maximi ponderis accident tibi litterae hae meae, non eo quod ipse sim qui scribam, quasi in me aut amabile aliquid, aut quod alicuius momenti sit, contine atur, sed quod viri Angli Gallique, quorum manu istae meae tibit reddentur, ipsi sint et ad omnem morum suayitatem magis dulcem comparati, et omni gravierum disciplinarumvi instructissimi. Verum male cum iis agitur quod mei nominis, mearumque rerum sunt studiosissimi, et hoc de nomine tuo similes, nec minorem, quam quae in te sit, promeritorum seriem in bonos ac bonas artes omnes, nec dissimile tuo genium in iis deprehendes. Subacti tui iudicii acies de ipsorum praestantia pervidebit magis quam ipse possim, quanti illa sit, et certus sum eum esse tamen natura comparatum [sic], ut velis benevolentia et fofficiis respondere et tentatam facere praestantissimis hospitibus curam et (?) ationem erga illos tuam, quod etiam meo de nomine agas etiam atque etiam rogo. Dux eris etiam ipsis ad Illustrissimum Tozi [sic], quem meo nomine salutatum velim ex animo, scuti salvere te, et me amare et voveo ex animo et iubeo. Florentiae septimo Kalendas Quintiles.

Tuus ut semper

Laurentius Bellini

('lette 38')

(In the margin the bearer, apparently, has written his name ( and the date of delivery, thus:)
Georgius Bennis / Anglus Julii .8. 1698

63 verso and the conjugate leaf, 66, are blank, but attached to the verso of 66 is a small unnumbered leaf, 66a', in Magliabechi's hand, probably a p.s. to his letter white, no.39, on peaf 67.

Letter 37)

· - K ... K

Laurentio Bellino / Italorum AEsculapio

Litteras tuas ab eruditis Anglis nuper traditas easque benevolentiae plenas et officii iucundissime legi; est enim mihi grat /tissimum cum et me a te amari et te amore erga te meo delectariperspicio. Quod ego non possum satis explicare quanti faciam, et quam delecter tui similium amicitiis augeri. In hac tamen comoditate (sic) incomodum illud inest, quod vereor ne quod tu de me habes iudicium, id eiusmodi revera non sit, ut ego ei respondere possim. Memorem igitur interea me velim existimes humanitatis tuae; gratum cognosces, cum facultas erit.

Cum eruditis Advenis multa de rebushabui litterariis, et ut coniicere potes, non adeo superciliose de Italis sentiunt ut ante solebant transalpini homines, potissimum vero fol.64 verso) nonnulli Iuncei.

Danubii et maris belgici ranicolae. Italia literarum est dominam; Parens quoque Anatomes, Mecanices Praxeos solidae, Matheseos, Botanices, et omnium in omni aevo bonarum artium. Mi Belline quantum in te erit Iuvenes Italos ad priscam medicinae gloriam excita, fove, eorumque studiis qua praestas dignitate et sapienta succurre, ut quae hactenus selitterarum Principem iactavit Italia Imperii munus te duce ad longam aetatem perpetuet. Zambecarium doctissimum diligenter salutate, et si quid aliud movere ipsum non valet, moveat saltem honor Italiae, honor patriae, ut suas de cerebro observationes eruditas orbis tandem admiret.

Eruditissimo del Papa favore amicissimi Abbatas Stufae opuscula nostra 20 circiter abhino diebus misi per Patrem Capucinum Florentinum haec omnia si dabit occasio significare nobili viro ne graveris. Dixerunt advenae Angli opuscula nostra denuo typis edi Lugduni in Galiis, utinam cum illis edatur liber Jus tertius praxeos 14m quattuordecim capita complectens, quorum praecipua sunt. de natura salivae et morbis ab ea pendentibus. de pinguedinis natura eiusque morbis. de vero constitutionis temporum influxu, et morbis a quavis constitutione productis. de methodo praesagiendi eiusque fontibus praecipuis o de origine praxeos medicae Italico-pitagoricae a qua plura decerpsit Hippocrates, cum sua scola Coa, Gnidia, et Rhodia. de morborum adinvicem permutationibus et successionibus. de acutorum et cronicorum crudt et coct cruditate et coctione? & Quibus suo tempore adiicientur libri de fibra motrice et morbosa. Vale decus Italiae et Imperii Litterarii.

Tuus ad Cineres Georgius Baglivus

\* CHis Praxis, in nos.1879-80, 182-4, consists of only two books

fol. 65<sup>v</sup>)

Iudicium missum ad Dominum VIEUSENS de suo sanguinis tractatu, Iulii 8. 1698.

De Rebus novis nec ante tractatis disserere velle est opus viri magni, et ad magna nati. Hoc idem iudico de novo tractatu doctissimi Vieusens in sanguinis natura detegenda, re prorsus antehac a nemine tali methodo explicata. ut coniicere potui nuper ex specimine operis quod favore tuo doctissime et amicissime Bennis ad meas manus pervenit

Tuus ad omnia

Georgs Bagls

fol. 65. Cruditifssimo del Papa favore amicissimal abbatis Stufae opusanla music mostra 20 /circutes the abhine diebus mulis misi per l'atrem Capucinum Florentenum hace omnia si dubit occasio significare nobeli vivo ne graveris. Dyerunt adverse angli part of letters 2 f. 87. ... agnistære maggiori progressi velle medicina, mentre di continuo focciamo loughi discorsi della ma somma dottrina. Il Sig. abbate Stufa Gmo? Cavalliere Fiorentino, e 9 mo Letterato di Roma, essendo ammiratore delli suoi sommi meriti, e che di continuo hà per le mani il suo sistema felosofico la fa divotissima riverenza, t e se le dedica Serritore divotissimo, Ed is rossegnandole la viva in altrabile osservanza, e pregandola de suoi commandi, le bació unille [? milmente, unilamente?] le D. V. S. Ill her Roma S. læglis 1694. Divotessint Oblig his Sen Vo Sirgis Baglivo fol87v [Address] All'Ill mo fy' Sy' Pn° mis Col mo/ 12. Sir' Pier Lilvano Regis / Panggi.

fol. 92 v. (conj. inthe what?) [addun] Wobilissin o Clausium om / DD. Léorgio [By) / Medico Seperinetissimo / "
appris
adored & in B/A hand. "Bergerus discessió Romà Florentian (apr. 1693" and like de like like apparely John Gottpied Bergs (1659-1756)
Who was a long travels at the time. 99 cul. c Copyals 83-90 4-7 84189 3-8 86-87 82.91 Redi 11-14 81 Jatub pot 91. 12-13 16-25 17.24 19-22 94/199 20-21 26-71 95-98 27-30 628-29 (32-31" (33-34 39-42 38-41 29-40

to with 7516 ..

#7516, fol. 84, letter 50

Cornelio to chalpighi; address missing; 1677.

Molto Illgust; re et Ecc.mo Sig.re mio Sr. Col.mo.

colors of the letters, 30 45.3 ant & Finel 27 No. 4 my hundrithe transmit of the State of the State of the 24 the 24

Ho sentito per relazione d'emici, che VS Ecc.ma habbia scritto al Sr. antonio Carbone, d' havermi inviata la sua pregiatissima opera della Notomia delle Piante. E comeche io havendo finalmente deposto à fatto Plocks like Patto: il noioso esercizio del medicare, sia résoluto d'implegare il tempo, quanto però mi sarà dalle mie indisposizioni permesso, nella specolazione delle cose naturali; perciò sono fuor di modo anzioso di vedere cottesto suo libro, il quale io non hò già ricevuto, e temo che non si sia smarrito ò più tosto da altri maliziosamente occupato.

Vengo dunque con questa à pregar VS Ecc.ma, che si compiaccia significarmi per qual via l'habbia mandato, accidente io non perda la speranza di poterlo recuperare. Egli è horamai un'anno, ch'io per liberarmi dalle moleste occupazioni della Medicina, hò stabilita la mia stanza fuori della Città, in un luogho remoto, et sequestrato dall'importuno commercio del Volgo: ove godendo un'ozio geniale e tranquillo spero di potermi applicare a gl'intermessi studi delle lettere; e far conoscere al mondo che io sia vivo. Prego in tanto VS Ecc.ma à tenermi esercitato con qualche suo commando, et à salutare in mio nome il Sr. Montanari, mentre perfine le bacio riv.te le mani.

Di Napoli 18 di Settembre 1677 Di VS. Bec.ma

> Devot.mo e parzialiss.o Ser.re Tomasso Cornelio

al

Vir Celeberrine

Non solum ipse sed et excellentissimi Malpighius, Brasa-vola, aliique Romani medici exuditissimam tuam schedulam de usu pxyz oryzae - coryzeae? Praxi medicae summopere necessariam arbitrati sunt, utpote in qua saluberrimi huius alimenti indoles et usus in apricum eleganter exponuntur, neque speculationum commenta, sed naturae voces undique sonant.

Caeterum ita est exact ut pro illius complemento nil aliud deficiat, quam Eruditorum encomia. Et quantum ad me est, tu longe maior es, quam mea te capere possit commendatio: quis enim soli lumen afferre, nisi fatuus quispiam aggredietur? teste Petro Valeriano epist. ad Sanazarum.

Apparatum nostrum ad praxim solidam, sive ad interpretationem naturae in condenda morborum historia et curatione, et severa observatione et austera praxi in naturae # sylvis enutritum, et brevi publicae luci exponendum, suo tempore eruditioni tuae commendabo. Vale Vir Celeberrime et crede tibi perpetuo addictissimum

Romae Kalend. Octobris 1694

Georgium Baglivum Med. Rom.

Scriptum Domino Joanni Baptistae Tressant 2"Fressant". Med. Doct.
Parisios Gallorum

volta

fol.85 verso)

Questo trattatino de usu oryzae c?"oryzeae" mi fu inprestato dall' ABB/ Abb. Bouscet cameriere di Monsignore della Bexiere camariere d'onore d'Innocenzo XII. Pigratelli c? 1. 1 ottobre 1694

Ext ? Giampietro Valiriano to Jacopo Sannagaro, both remariosame Latin poets?] [Tressam but no Tressant a Frenant in brots. t us trace of this book on rice]

[x]



La Francia piccome è stata sempre produttrice de' grand' Eroi, così in questo secolo si può gloriare d'avere fra gli altri partorito il gran Pier Silvano Regis splendore, e Nume della soda Filosofia, nel di cui sistema filodisofico si può veramente dire che loquatur Natura non Homo, come di Democrito parlava Ipocrate; E tanto è grande l'applauso col quale sono ricevuto nella nostra Italia le di lei opere, che non lo saprei esprimere à V.S. Illia essendo concorde l'opinione di tutti gli Italiani che doppo la comparsa del suo sistema, siano decaduti affatto tutti gli altri usciti fin'ora, vergognandosi di comparire così deformi, e mendichi avanti la presenza de' suoi dottissimi splendori.

Solo ci dispiace che non essendo l'opera in lingua latina, la maggior parte de' Letterati per mancanza della favella francese si priva con som-

mo dispiacere

del frutto saporitissimo che ricaverebbe dalla lettura de' suoi dottissimi libri. Perciò tanto io quanto il Sig. Malpighi supplichiamo V.S. Ill<sup>ma</sup> in no e di tutti i Letterati di procurare, che dite cacciò lei non resti defraudata d'encomii maggiori, ed il Publico della consolatione di goderle fra le mani di tutti; come più diffusamente le saranno partecipate le nostre suppliche dal mio Sig. Abbate Bouscher, il quale colla sua innata bontà et umanità m'ha animato di prendere l'ardire à scriverle queste due righe, per dedicarle la mia servitù, e l'ossequio che proffesso al suo sommo merito il quale mi è sempre stato à cuore, non solo ne' miei longhi viaggi della Dalmatia, Arcipelago, mà anche dell' Italia tutta, e molto più presente

presentemente che mi ritrovo in Roma sotto la disciplina, e dirretione sic del Sig. Malpighi, per aquistare maggiori progressi nella medicina, mentre di continuo facciamo longhi discorsi della sua somma dottrina. Il Sig. Abbate Stufa Cavaliere Fiorentino, e Illustrissimo ? I<sup>mo</sup> ovver g<sup>mo</sup> ? letterato di Roma, essendo ammiratore delli suoi sommi meriti, e che di continuo hà per le mani il suo sistema filosofico le fa divotissima riverenza, e se le dedica Servitore divotissimo. Ed io rassegnandole le mia inalterabile osservanza, e pregandola de' suoi commandi, le b. umille sic. = bacio umilmente ? le Mani.

D.V.S. Ill<sup>ma</sup> Divotiss<sup>mo</sup> Oblig<sup>mo</sup> Se<sup>re</sup> Vo Giorgio Baglivo

Romad 5 luglio 1694

f.87 verso) caddressed:

All' Illmo Sigr Sigr Pne mio Colmo Il Sigr Pier Sigrano Regis

(1) Pariggi

•

m.





## OSLER LIBRARY

McINTYRE MEDICAL SCIENCES BUILDING

McGILL UNIVERSITY, MONTREAL 2, CANADA

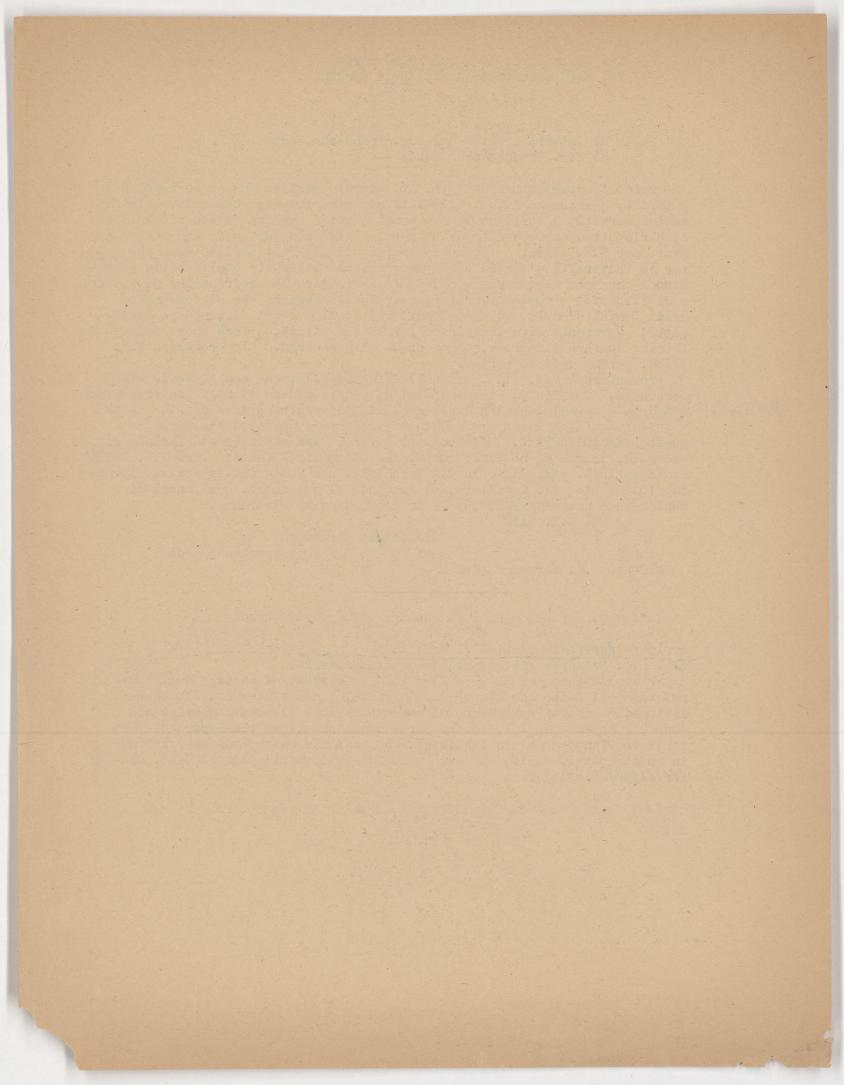

fol.88 (conjugat is ss) letter 53

REDI to d'Andrea, 6. xi. 91 Copied by Baglivi, in a much more careful hand than that of his <u>bozzi</u> (drafts).

Copia di lettera scritta dal Sig. Francesco Redi al Sig. Francesco d'Andrea —

Prendo la congiuntura del Sig. Dr. Giorgio Baglivo che se ne torna à papoli, e rassegno à V.S. Illma. il mio riveritissimo ossequio, e la mia antica servitù, e supplico la sua bontà à voler gradire questo mio umilissimo rispetto, accompagnato da un vero, e sincerissimo amore che sempre ho avuto per V.S. Illma. Io ho conosciuto qui il Sig. Baglivo dopo che egli per le Università d'Italia si è proccacciato tuttetutte quelle belle cognitioni che sono necessarie à chi vuole esercitare la proffessione di Medico, e di Filosofo e vuole esercitarla per quelle maniere che si convengono aglii Uomini d'onore, ed agli Uomini che voglion farsi distinguere dagli altri; Veramente si è incaminato per le vie ottime, e farà onore alla sua Patria; lo farà di certo, e non credo d'ingannarmi. Lo prottegga V.S. Illma. perche egli lo merita.

Illma. perche egli lo merita.

Presenterà à V.S. Ill una delle mie medaglie, che non so se le sia pervenuta. Qui fin da Firenze parmi di vedere ridere il Sig. Don Francesco d'Andrea e parmelo sentire dire ormai il Redi mentre è invecchic? last few

letters of some lines are hidden & illegible, dovrebbe rimanersi da queste fanciullaggini. Rispondo si è vero; mad ma in questa facenda di medaglie, io non vi ho avuto colpa, che sieno state fatte; Però V.S. Ill. mi compatisca. Adl Addio la mia Vecchiaia, non vuole che io scriva di vantaggio. A Dio Sig. Cavallero, mi continui il suo amore, e mi onori di qualche suo comandammento, e le fo profondissima riverenza.

D. V.S. Ill.

Umilissimmo Servitore

Francesco Redi

Firenze .6. Novembre 1691

f.88 verso)

Endosed, in the lower left corner, in Baglivi's hand:-

scritta scrittada Portici 11 nbre 1692

Exil Sig. D'Andrea gli rispose in questa manieria.

E per quello tocca al Sig. Baglivo godo in estremo di sentire dalla sua relatione il molto che si può atendere da lui nella strada delle buone lettere, e goderei sommamente di avere occasione di poterloservire non meno per me che per lui, poiche scrivendomi che tiene pensiepiro di portarsi in Olanda e poi in Ingliterra non sapendo quando sia per ritornare in queste parti, dubito che avrò campo di desiderarli più del bene, che fat/diidad fargliene.

\*probably, in spite of the "da Portici", thes is the date of Baglivi's copia.

#

Richard

MW1.45

Osler Library, \$7516, fol. 88, letter 53 Nov. 45. for Auch.

Redi to d'Andrea, 1891, & answer, 1892, copied in Baglivi's hand.

Copie di lettera scritta dal Sr. Fran.co Redi al Sr. Fran.co d'Andrea.

Ill.mo Sig.re mio cac.:

Prendo la congiuntura del Sig.re D.re Giorgio Baglivo che se ne torna da Mapoli, e rassegno à VS. Ill.ma il mio riveritissimo ossequio, e la mia antica servità, e supplico la sua bontà à voler gradire questo mio umilissimo rispetto accompagnato dà un vero, e sincerissimo amore che sempre ho avuto per VS. Ill.ma. Io hò conosciuto quì il Sig.r Baglivo dopo che egli per le Università d'Italia si à proccacciato tutte tutte quelle belle cognitioni che sono necessarie à chi vuole esercitare la professione di Medico, e di Filosofo e vuole esercitarla per quelle maniere che si convengono agli Uomini d' onore, ed agla Uomini che voglion farsi distingue e dagli altri; veramente si à incaminato per le vie ottime, e farà onore alla sua fatria; lo farà di certo, e non credo d' ingannarmi. Lo prottega VS. Ill.ma perche egli lo merita.

Presenterà à VS. Ill. ma una delle mie medaglie, che non so se le sia pervenuta. Qui fin da Firenze parmi di vedere ridere il Sig.r

Don Francesco d' Andrea e parmelo sentire dire ormai il Redi mentre è invecchiçone or two letters obliterated at end of line; dovrebbe ramanersi da queste fanciullaggini. Rispondo al è vero; ma in questa facenda di medaglie io non vi hò avuto colpa, che sieno state fatte; Però VS. Ill.ma mi compatisca. Addio la mia vecchiaia, non vuole che io scriva di vantaggio. A Dio Sig.r Cavallero, mi continui il suo amore, e mi onori di qualche suo commandamento, e le fo profondissima riverenza.

Firenze, 6 Novembre 1691

Di VS. Ill.ma

Umilissimo Ser.re Francesco Redi

cletter 55 contid.j

Soprascritta

All' Ill.mo Sig.r Sig.r e Pn. Col.mo Il Sig.r D. Francesco d'Andrea

Mapoli

hand: acritta de Portici 117, 1602

che tocca al Sig.r d' Amirea gli rispose in queste maniera. & per quello che tocca al Sig.r Baglivo godo in estremo di sentire dalla sua relaz<u>cion</u>e il molto che si può attendere di lui nella strada delle buone lettere, e goderei sommam<u>cent</u>e di avere occas<u>cion</u>e di poterlo servire me non meno per, che per lui, poiche scrivendomi che tiene pensiero di portarsi in Olanda e poi in Ingliterra<u>csio</u> non sapendo quando sia per ritornare in queste parti dubito che avrò campo di desiderarli più del bene, che fargliene.

fol 127 verso l. 21.

[s'incontrai] che à pure una prope di cui V.S. Ecome mi favori wel tempo che co studiavo à Pisa; ma come non so. come au possa salvare l'effetto della forza elastica; supposto il detto rotolamento: supplico US-lecha a volermene dare il modo. La mia difficolta le che quando la corpo che deve rifflettersi ha rotolato un poco

typo frished

> 15 Xii 91. Malfighi & B.

M. 134 & 133

letter 73. auther.

ano? love up

look up

lee: "Sis-Sig. et Pron. Sing mo Jectimber for Recevia V.S. Secha qui inclusa la licenza de i libri probibiti. Mi spiace che non se se é potenta ottenere universale, O almeno più ampla, come desideravo. M'imagino, che costi si tratterga con fle amuce in osservagionis anatomiche, cosa de me tanto desiderata condicendo io gru una vita senza studio, o trattenimento vertuoso, onde la inaggior parte del tempo spendo un servere lettere infruttuose, e lortane dal mio genio. La prigo a siverire per una parte li Sig: Dott: Begotte, e Donelle, e faciendole humil "riverenza me confermo per

sempre Di V.S. Ecchie Devot: " et Sbligat " S Roma li 15 × bre 1691 Marcello halpighi. fol. 124 verso blank fol. 133 " .. verso: addressed: All Ecomo Sq: Sy et Prom Sing in I sig. Liorgio Raglivo Bologna. Cenza de i debri produceta. Als spice cap mails valuoso ande la inggion pula

J156 04

Enjoyable of a lortaine det une serie.

by dear hary I'm just presing that Brian is in medicine, and in 2 ma rea! Tell his to find his vy it to the filmery and introduce lineself. I don't know him by sight is don't have white he's her cutting my lections this under not mying that went water. Jured to show Inday of redicine lactions rugself. I home you of and Brian be her on hunday meefigh to Regio askind in B's hand esto set. Jel. 99 much his for praise his praise and mont that River the writing of Rigin an Lot in Latin. Roma 5 luglis 1654. 13. halpiglist R. 15' X bre 1791 & Bolivo at Molocure Smarhin'la licenza de i libri prohibite M'inagino, du costi si traltanga con gla gl'amines in osservaçioni anatomiche, coranda un tento desidenta. for 131-4 Jos. Duverney, & Bashironne, 3 Idus Sept. 1692 Conjutation him ///////////////// : ... Alterum vero quod praedtantissimi Redii .. familiaritate et doctrina usus fueris Florentiae atxatiannumxparxiittarasxaxaquaria. Imo etiam quod nunc Romaeza à Celeberrimi Malpighii incomparabili dexteritate et iudicio in Anatomicis disciplinis (ruaris et Medicis //////////// inst/waris. .. Fortunet itaque Deus caeptis tuis quod sub tanto Viro qui miraculum est Italiae vestrae, prima medicinae rudine -menta haurire satagas; ned fallor quod sub tanti Cultoris aura uberrimam doctrinae tuae messim brevi imperiturus eris. ... Teque obsecro ...me de experimentis quae cum Clarissimo Malpighio in dies compararis certiorem facere ne dedigneris.

Fol. 151, letter 92
Malpighi, Rome, 1 Aug., 1693, to J. J. Manget at Geneva. Copied in B.'s hand

M. regrets that he cannot prepere material for Manget's next volume, "cum gravissimis occuper curis.

Fol. 153, letter 94
Baglivi, Rome, 1 Aug., 1693, to Manget. Draft (bozzo) in B.'s hand, with many erasures.

Since graduating 7 years ago he had travelled, & had spent 2 years at Bologna with Malpighi, whom he has followed to Rome & by whose favor "in aula Pontifica) non infimal locum promereor, eique continue assideo, in Anatome, Praxi, et Consultationibus pressequendiscsic.

... Et cum Clarissimus Malpighius mihi heri vesperi ... mentem tuam aperuisset ... id oneris imposuit, ut te per litteras compellarem, atque cum nonnullas schedas observationum ... apud me detineam, te certiorem de hac re faciam, et si tuae prudentiae visum fuerit, ut aliquas ... tibi comunicaremcsic, notam per litteras mihi facias tuam voluntatem ... cfol. 154 uerum cum ipse uariis negotiis et rei domesticae et Dni. Malpighii distractus sim ...

Fol 161, letter 101
To Lucas Schroeck, at Vienna, ends: "Romae in aedibus Malpighianis, ipsis Kalendis Aprilis 1693 / Tuus ad cineres / Georgius Baglivius."

ficia um /

pross

Eccmo [&c.]

Sono tre mesi chejo partii di Pariggi, et è uno che mi litrovo qui ai studii. Tanto in Pariggi che qui non hò potuto trovare quel che hò lasciata in Italia; vi sono quà di grand' Uomini, mà non vi è un Bellini ne un Malpighi. Le mechaniche che sono il fondamento di tutte le scienze naturali sono quasi sconosciute in questi paesi. E ben vero che doppo che Borelli vi è comparso, le voci di mecanica, di punto fisso, di linea di diretione si sono rese familiari à tutto il mondo, e vi sono pochi che si picchino di sapere, che non se ne servano per tutto: ma la più parte nonne sa che i nomi, e non pescono più àfondo. Pare che la dottrina de moti delle forze, e delle resistenze sia riservata agli Italiani.

Come titto il mondo è rimasto d'accordo chile regole del moto de' corpi date da Cartesio sono false, così tutti anno con chiuso che quelle che ultimamente publicò Enrico Regio Cartesiano moderno sono ottime, e se ne servano à tutto pasto.

E pure il Regio non a saputo fare distintione d'un corpo flessibile, e dotato di forza elastica et un'altro che suppone infinitè solidum, e per consequenza inflessibile; e fà questo ultimo capace di rifflessione come

l'altro.

Io che mi ricordo aver inteso da V.S. Eccma che i corpi in tanto si \*//
rifflettono in quanto somo flessibili, e che un corpo infiniti solidum è
incapace di rifflessione hò posto qualche scisma tra i seguaci di

f.127 verso) Regio; ed hò asserito qualche propositione "prop." che gli hà un poco imbarassati come v. g. Che due corpi inflessibilgi equali che s'incontrano con equale forza i loro centri di gravità, si fermaranno imobili la dove s'incontrano. Che uno di essi supposto sferico che cada obliquanmente sopra un piano infinite solidum continuerà il suo moto rotolando sopra il detto piano con magior ò minor velocità, secondo che l'angolo dell'incidenza sarà magiore ò minore. Che se i detti due corpi si scontrano per fianco, quel che è à sinistra non si rifletterà à sinistra ne quel che è à destra à destra; mà al contrario quel che è à sinistra doppo aver rotolato un poco lungo la superficie dell'altro si piegherà à destra e continuerà il suo camino per là. e quel che 🗱 è à destra doppo avere parimente rotolato un poco sul'altro, continuerà il suo camino verso la Che non solamente ne corpi duri ; mà ancora ne corpi flessibili avviene, che prima, che il corpo si rifletta, 1 rotola un poco sul piano, ò sul corpo con cui s'incontra: che è pure una propositione di cui V.S. Eccma, mi favori nel tempo che io studiavo à Pisa; mà come non so. come si possa salvare l'effetto della forza elastica; supposto il detto rotolamento: supplico V.S. Eccma. à volermene dare il modo. La mia difficolta è che quando il corpo che deve rifflettersi ha rotolato un poco, quella parte di esso che il piano opposto ha fatto pregare e che ritornando al suo stato naturale deve fare rissaltare il detto corpo si è gia allontanato dal piano in maniera che få tutta la sua forza contro //aria l'aria, e non contro il piano, dalla cui ressistenza dipende

fol.128)

corpo. In oltre detto corpo quando ha rotolato un poco, si trova fuori di quella parte che ha ceduto all'indentro la forza del corpo e che ritornando al suo luogo lo doveva fare rissaltare: sicche detto corpo per lo rotolarsi che

egli hå fatto sul piano, trovandosi lontano dal luogo dove dovrebbe il colpo per rissaltare, non rissaltara punto, e continuera; il suo camino sul piano, il che non arriva; non so se mi sono bene spiegato, ma V.S.

Eccma, credo, m'intenderà.

Del resto ho trovato tanto in Pariggi che qui mille adoratori del suo merito. Qui Monsieur Chatelzain Proffessore non giura che per il di lei libro: lo nomina due, ò tre voltein un libro che ha stampatoto de' moti convulsivi, e che ha empito tutto della di lei dottrina. Monsu Chirach pur proffessore è uno de'più grandi Uomini che habbia la Francia adora il di lei merito, e ne fà una stima tuttaffatto particolare. Passando per Tolosa andai à visitare Monsú Bayle che mi ha fatto mille carezze solo per sapere che ero stato suo scolare m'hà detto che le hà scritto. Tutti i letterati aspettano con estrema impatienza le sue funtioni del // Animale ey//restor e'l resto: ma con una impatienza che gli pone quasi in colera contro V.S. L'assicuro che lo domandano tutti à viva voce e lo d domandano di buon cuore non per criticare, ma perche sono sicuri che sara qualche cosa di buono. La supplico di risposta che potrà indrizzare in Lucca à mio Padre. Sono e sard sempre 1/ di V.S. Eccma

Montpelier 10 Gennaro 1693

Umillimo divotissimo Servatore

Giulio Marchini

fol.128 verso)

t)

(Address, also, like the entire letter, copied carefully in Baglivi's hand:-)

All' Eccmo. (&c.)
..... Lorenzo Bellini

lor heup)

9: Clar.

for Duverney to B. 3 Jdus Sept. 1692. dette 77-78 ff-131-2,134 77: D's original 78: copy by B.

Marisys, 3 Idus Septembr: 1692 Illustri aty: Emditiss mo. Viro D. Teorgeo Baglioo M. D. / Lyciens / S. P. D. / Joseph Duverney Academ. real. scientiarum socius, vec/non medicus et anatomicus Ragius.

tecit praesenteum bellorum labes vir eruditiss: ut serius quam conceperam Tabellarius Lugdunensis existolam tuam annexam cum altera (celeberruni) Malpyhii, fasstoris et Patrone mer suavissimi, mili atteslerit Summes interea tibe gratias refero grived me licet immerentem, et tibe grod scram, nec de facie notum ader humaniter per letteras excipere volvisses; seio enun guod maximos et proestantissemos viros eta natura comperavent, ut non tantum ingenie sui specimen undegnagne praebeant, sed etian in medio crum studiis depraedicandis ingenus suo candori morem lubentes gerant. Sed hie non est reticendum, Vir miditiossume, quin tibi codem tempore et

gratuler et invideam, primum guiden gwod

praeter gentes vestrae morem relecto patrico

-endos cilebres

foro iter susceperis per Italiam ad invis-

(-cendos) (celebracimos Viros, et hauriendos

solidioris letteratural fructus; quod etiam

for elec susceperia for Salvan ed errors worksons alleratural present our decem Duverne, t.B. 1692

Letter 77-78 } contd.

manum

Atheneis

REDI

milled !!
h-77 !!

o Mirah

Tnot in 77!!

deri (su)

Look of ...

Diet. 77-deris

26.134 cont'd? 26-131 verso 3 77 aplando

77. te rogo,

et sprè maxima animi mer menditate in). [horentissimis Italiae vestrae Athaeneis[sic] 15 abhine annis feceram. Alteren vero grood præstantissimi Kedie annei, et domini mei singul. aris familiantale et doctrena usus fueris Florentiae et étamnum per litteras erequeris. Imo etiam guod nunc Romae à celeberrimi malpighie incomparabili desteritate et indécis en Anotomicis (aeque ac) Medicis disciplinis instruaris. Vir enim iste sicuti summa perspica-citate in tobas suis abundat, ita summa modes. tia, et sincero animo anneis suis favet. Fortunet itague Deus caeptis tuis quod sub lanto Voro qui miraculum est Italiae Vestral, (et so lidioris Chymae restaurator) prima medicine undimenta haurire satagas; nec fallor guod sub tanti Cultoris aura at uberrinan doctrinae has messim breve impertitures eris. Led ut apertuis et inganne teaum agam, summopere lactor guod Chirurgian ad michanicen fluidi et solidi redigere censeas: opus certe (aggrediris) Annice plune guod tibi tursque summum pariet decus, et patrial ingens ornamentum. Et quanting ad me est non tantum applando tentamen, sed obnixe rogo ne te caepti operis paeniteat vel laddeat, sed quantocius supremam

et spre overand anime has away date 15 about annie preview. Heliam vero grand colonet steps sand Eachte this ared a idence organis restauration) prima malan ad midanice fluide et solete vedere guod libre tureque alse mounts pariet decis, ot harries in some oriention, Et east vet taldient, and grantocina disprement.

Letter 77-78 } cont'd.

(not in 77!!)

1-131 contids

Comparavit sie

78 as in femail!

manum adhibere ne groveris (ut publica luce fruatur). Hoe unum moneo, est rem sedula observatione anatomica et medico-Chirurgica illustrare expendas, he nimins sis in morbis exarandis per doctrinam fermentorum, have enim de fermentis hypothesis sicute in princepio summum erudetorum applausum companierat ita nunc in fumum fere exolvitur; nam idem prorous apud me est nominare fermentum ac Antiquorem facultatem vel occultar qualitatem in medium exponere: et se ; ut nuper publice placetadeas Meldrionis Tenderi meedocuit Tenderus persimum de fermentes (quem vesin libro contra fertras ovas iam attigrsse non ammentorum naturam, bigo) in quo omnem ellorum exquem vestras oras estentiam dubiama omnino reddidit, omnia per mechanicam cam atigisse non ambigo. secretionum et pororum accurate

Unum restat addendum de so gruod à me expetis circa fibrae motricis et morbosae naturam
aperiendum; atque hoc gridem argumentum susceperis felicique exitu ad umbilicum perduxeris immortale tibi nomen, et apud exteros
maximas landes conciliabis: nam, ut meditor,
sectam methodicam pristino nitori redigire conaberis, quae sane à Themissone Laodiceo

SM

primers

unan world addendum the 25 good is are of the cones retries mathema it mornious natures f. 131 gantil

Thervenot

27. absolvere 27. absolvere 27. -pararis

77. et puto fol. 132 78. 4 quo Clar.

> 77. Et 71. laetor Caphè

77. mits .

primum evulgata, et Heronis temporibus à Thesallo Iralliano constantes promota fuit; bodie vero plusquam cimeriis tenebris obvoluta manet: Multa latent arcana in mente the, Vir optime; tegre ambabas ulnis cum Domino Thevenot (cui tuo, et clarissimi Malpiglin nomine plurimam salutem deze ) obsecro non invideas bono pubelier dietus rem hane protraendo, sed grams primiem rem prosequi, meque de experimentis, quae cum Clarissimo helpighio in dies comparatis certionem facere ne dedigneris. Juvensa Placentinus, de quo Clar halfrighius sciscitation, series abhine mensibus per studia Termaniae, nec ambigo oras vestras quamprimum revisurum. Annus fere est, Grod Domini Redis epistolas non habeo; hanc tamen faveas eidem Horen trae unitere, ut ex ea agnoscat quantis arumi viribes mirabile ingenium suum prosequor, et quanti em Nostrates eum faciunt. Praeterea summigen lactarium grund breve aliqua laperinante de coffe in lucem dabit cum annexis duabas efestoles Domini Cestonii Medici Libarnensis, qui Libarni sernen in all alga marina, et corallena detent, de grubus dubitamus an sur groque semine, seu vulo vegetent; beston vestrum interes erit, Vir praestantissemo, contruoto existolis Donunem Redum sollicitare,

Recentioned de ma de Martin mantalation some Kistentes erm preciont. I rastere early dustries districte Derivine Central Wides trueto spiltie sommine Redum sellisters,

! 78

of Squampunum experimenta hace videamus.

ut hisce et alies suis experimentis brevi fruamur.

Clarissimis Bellino et hiagliabecchio, et si Patavium scripseris, amicissimo P. Fardellae plurimam salutem meo nomine dieas. Vale Vir
amicissime et me tibi ad omnia paratissimum
fore scias.

f. 132 ( letter 77)

(Seal, red war Knight's helmet? & brig?in tree?)
(addressed:)

Illers no oly. erweit! Viro Dono Georgio/ Baglivo M.D. Liciens: / Roman.

f. 134

(andorsed B. andorses his copy as follows:)

Scrissi à Lecce questa lettera cioè l'originale: adi 8 # novembre 1692.

li serissi adi 8 hovembre gneste lettera, eli dissi d'aver avuto lettera da Vienna dall' A[?] et che voleva cartegare con medici di Vienna cioè Sorbait, George Stocamer, è Liorgio Vede[?] ultimamente richiamato da Jena dall' Imperatore per suo medico.

a far litter religible in book

[ Ruds . mo conjugate found for best 134, its verso his in the middle the st half, upside down, I'm address to Ralling ].

heurs. lither = hanget + Beelin. 31-94 Bton 1. viii, 93 com in B'shand 1 (4) 96 M to 3. 27. 1x. 93 ariginal 1 (7) 81 B & m. 1. iv. 94 copie B's hand. 82 M 6 B. 30 xi1. 93 " 161 86. B 5. M 17. X1. 93 " 1/5/ (1) 91 Marp to chout 1, Viii. 93 1 121 92 halp to M. 1. VIII 93 11.

B. & Manget, 1. VIII. 93.

bol. 153.

Genera corresponde (1668-1707)

Den Mis Salema 1686!!!

Bereer strals

his Mys.

Viro Gravisimo et Ematissimo / fotomi facolo: Mangeto Med. Celeberrimo . / Bergino Raglivius . S.P.

Post adeptam elapso septennio Solerni medicinae lauream, et peracta varia itinera per Regnum Neapolitanum, Dalmatiam, Blyricum, finitimasque Turcia Imperia Regiones, et per universa fere staliae nostral athenala, tan dem integro biennio superrime commos atus fui Bononiae: Anatomes et Medicinal alterius ad discendar gratia cum Cl. Malpighio: hoc autem Viro in Urbem advocato ut Archiatri Pontificii munus oberet, spse eum insegnutus pro sua humanitate, et benevolentia, in aula Pontfecia non infimum locum promereor, eigne continue assideo, in Anatome, Proxi, et Consultationibus prossequendis. Intrea nuper litteras tuas libentissime accepimus, ex quibus maxima animi elatione cognovimus te Bibliothecam Medico-Practicam consiliis, remediis, historiis anatomicis feracissimam quamprimum publico bono expositurum; / Et cum Clarissimus Malpighius mihi heri vesperi in Urbem reduci à cura Nobilissimin Viri ruri degentis mentem tuam aperuisset, et se prorsus imparem cuicumque muneri litterario obeundo agnosceret ob gravia quibus premitur negotia, et curam salutis Sanctissimi Patris, id oneris imposuit, ut te per litteras compellarem, atque cum nonnullas schedas observationum practicarum, anatomicarum, et experimentorum varii generis in longis itineribus Xenodochiis, et Celebrium Virorum

f.153 verso

colloquiis adeptarum

apud me detineam, te certiorem de hac re faciam, et si tuae prudentiae visum fuerit, ut aliquas ex hisque, easque rariores observationes tibi comunicarem [sic], notam per litteras mihi facias tuam voluntatem, nam

libertin

grunnes forch spee was an analastic so all him confermed docum phismacon eight entime cepiants, ex quibus rexima anima electione commovimus te Histothecem recice(lette 94 cent'd)

libentissime tuis mandatis obsequendum milie erit, extpote Viri de se medica maxime mente ob insegnia cirtutis monumenta.

Caeterum inscium te noto Vir Nobilissime gnod cum susperime in animo destinaverim publicae atilitate exponere libellum diaturno peregrinationum sudore comparatum cum hoc titulo. Specimen Chirurgiae fundamentalis restitutae ad metodom mechanican solidi et fluidi monitis et consiliis practicis

rarioribus ditatum [record through and uplead, in

margin, by: I ad metodum ex petienti observatione

et solido judicio deductam monitio et

consilies oportunes ditatum be & incudit

proxime elapso Aprili Urben advenisset

Jo. Gottfried Bergerus Profess. medic. Vittem-

for the second s

berg. Saxonus, pluragne enn lo en aedibus

Malpighianis habuerim colloquia de rebus

litteraries et praecipue ut sensum seum

mili aperiret de praefato libello, spe

libens suscepit onus, cumque inter cae-

tera (ab eo rogatus quanna imè) ei

commodassem tractatum integrum

de Elceribus 15 integrio papyri folis com-

prehensum, cum 4º alies folies de unbreribus,

ille me inscio et inscio Malpighio ab

Vrbe discessit, meagne de ulceribes et

nulneribus

Scores this

not in Herril.

J.G. Berges

rems off

with his

MS!

several works in 5.9.L. 1.22.Ser.

( lette 94 and 2) mentalia relatitutas ad notadismo encelan (letter 94 cont'd.)

unliverables monuscripta cum monullis aurum et nasi pareparationibres impudentissine et insigni mes, et annéonem moerore sufferatus est. Cum-que hor facines Dis Bellino, Redo, alisque per Italiam amicio significassem, à singulis hor habir consilium ut quam primum

fol. 154] luci exponerem aliquem ex meis tractatibus, in eoque rem totam aperirem, verum cum ipse variis negotiis et rei domesticae, et Dni. Malpighii distractus sim pensum hoc Quamobrem data occasione amicis tuis per Germaniam exequi non potui. haec omnia rescibas exoro, et si sub nomine Jo. Gottifredi Bergeri aliquid Chirurgicum publicae luci exponatur te certiorem faciant.

> Quammaximè laetor uos meditari nouam Bibliothecae anatom. editionem cum tertii tomi additamento. Si otium suppetet quamprimum ultimam manum dabo thesibus nonnullis, in quibus tentamina anatomica et practica de fibra motrice, et morbosa habebuntur, teque obnixè rogabo, ut eis loculum aliquem in 3 Bibliothecae anathom. tomo impertiaris.

Demum cum Theorica medicinae pars hoc saeculo praxim longè praecurrerit, in id tibi incumbendum nunc est Vir Maxime ut solidam et inconcussam morborum medelam postpositis hypothesum figmentis vet nugis nobis exhibeas, quae omnium uobis hodie expetitur, eiusque fontes nuper aperuit immortalis ille Sydenhamius toti Italiae perquam charissimus. Diu vale Vir doctissime et me tibi addictissimum fore confidas.

> Romae Kalendis Augusti 1693.

verso blank,

Manget!s answer, fol. 155, should follow here, but the inner margins cannot be read unless the vol. is unsewn!

90 mto 1.161, ext. 101

B. to Schroech fol. 161 draft sievel. Soctiss une atq. spectatiss uno Viro Duo. Lucae Scrookio M.D. Augustae Vindelicorum Berger pring! Jeorgins Raghirius S.P. Miraberis foroan Vir Celeberrine quisnam ignotus Interpellator nona the parat fastidia; meniam tamen dabis si sci-meris quara [? ] insignia Virtutis tuae ornamenta, et assidue de tua humanitate cum Malfighio Praeceptore meo colloquia in celeberrini tue nominis cultum me impulerint. I depre és magis que susperreme præstantisim atque amicisimi Dui. Bergeri consuetadini usus in aedibus Malproficanis honorifestissimam tu nominis memorian saepus audiverim. Ver have notes, no no tibe facio quanta sent meae erga te observantial arqumenta, et gram ingens desiderum tues obseque mandates. Hoe unum & optans ut de prono in te appettu mes per-suaderi patiaris quod[? of] tunc es-perieris ubi data occasione tuis parere mandatis licuerit. De caeteria a Doctissimo Bergero cuius ingenii indictif asumen mirata est Malia oretenus certior fies. Vale Vir Celeberrine et with in Litterarum decus dutus perenna. Romae in adultus Malpephanis Josep Kalendis Aprilis 1693 net B. litte Thus ad aneres Seorgius Baglivius. 6,22, fol. 193 [andoms] Lucae Scrockio 161 veno)

Viro Doct. et Celeb. / Dn. Jo. Jac. Manget Med.Doc: praest.mo / Georgius Bagliwius S. P.

Fortè incidi nuperrimè in Tabellarium Mediolanensem, mihique obtulit human issimam epistolam tuam, et Dn. Chouet. Summum tamen mihi attulit dolorem cum ex ea intelligerim te ualetudinariam ac penè morbosam agere uitam ob multiplices affectiones quibus obnoxius es. Et quoad consilium quod à me poscis Vir Celeberrime, nec non ab Il/vst.mo Tozzio. utinam tibi eam afferat utilitatem quam ex animo precamur tanto Viro non solum de Republica medica et toto Orbe litterario optimo merito sed et Ill.mo Tozzio et mihi et toti Italiae gratissimo amantissimoque. Putat itaque ?itq. Ill.mus Tozzius, et eidem ipse quoque arrideo, te nune melancholico-hypochondriaca affectione laborare, idest sanguine terreis acribus uiscidisque particulis abundante, quae omnem illam symptomatum tragegiem, quibus districtus es producunt, sed potissimum fluxum haemorrhoidalem pertinacissimum cum febribus nocturnis rugitibus intestinorum somnis turbulentis et reliquis huiusmodi hu.j.

fol.193 verso Pro quibus omnibus arcendis malis putamus, (si ita tibi quoque uidebit/)
maxime opportuna fore martialia, et si haberi poterunt aquae spadanae

friend with pros

affectiones quibus obnoxius es. Et quoad consilium quod à me poscis Vir Celeamantissimoque. Putat itaquer?itq., Ill.mus Tozzius, et eidem ipse quoque arrideo, te nune melancholico-hypochondriaca affectione laborare, idest sanguine terreis acribus viscidisque particulis abundante, quae omnem illam symptomatum tragediem , quibus districtus es producunt, sed potissimum fluxum haemorrhoidalem pertinacissimum cum febribus nocturnis rugitibus intestinorum somnis turbulentis et reliquis huiusmodic'h.m.'].
versog Pro quibus omnibus arcendis malis putamus, (si ita țibi quoque uidebit))

spadance omnen sus tempore paginam itaque [? ital] adimplere poterunt, Cerussa stibii ex regulo martis iuxta descriptionem Salal nunc sum incipial singulo mane et continuetur per mensem, magnosque fructus exim eximde percipies, ut repetita experientia didicit on Toz. zius. Elixir prop.[?] Helm[?] adicitur[?] loco alves balson. peruv. alb. destill. cum ag, cinami optimum erit in bisce fluxibus. Lacte vaccino cocto cum ag.[...] uti solemus Romal in hisce flugibus flugibus dunmodo tamen non contraindicabet febris et nimius languor ventricule. Kadicem Hiperacuanhae non adhuc expertus est the Hopping dr. Toggius in fluxibus hemorrhoidalibus; at si aliqualem es ea fructum in dyssenteries alusque triciero himsmode fluxibus alias tu percepiste non inficiabimur eandem utilem grogue futuram in flugge haemorrhoidali.

fol. 194

Interea rogamus te Vir Coto Celeberrime at a studios litterariis quantum potueris te temperes durante usu proedictorum, remeditemperes durante usu proedictorum, remeditemperes durante usu proedictorum, remediseccedere tibi permittatur summopere tibi conducet. Hace sunt propria remedia quae necessaria in praesenti putamus, faustamque tibi ab illis exitum enipe atque er animo rogamus. Opportunam occasionem expectamus est tibi transmittatur liber dni. Toggii coment. in aphlorimos] Hip porretis. Dno Chlowet plurimam salutem dicere ne graveris. Din vivas 13 thanut.

perpetuo observantissimum credas Datum Romae 4 Decembris 1695.

fol. 200 lette 126. kir doct... Celeb. et Amisins (unnamed)

Rumpes moras calami urguet amicissimus dominis Mangetus. At causae qual aliquot mensum silentium imposuerunt calamo abunde per letteras significatae libi sunt ab ancessemo usque ad cineres domino Sherard doctissimo Diro. Pugnandum mili feut (more huius Archigymnasii, ex decreto Leonis X P.M. fundatoris) cum 12 Competitoribus, Cathedram anotomes aspirantibus; sed auspice Deo, et favore optime principis non vero meritis mes, caetiris aliis digniorem me reputarent Rectores Archigymnasii. Porro ultima manus imponenda erat grogue wat Prazi meae Com adunctes dissertationibres anctomices, le. Sc. Quibus omnibus iam solutus negoties et curis propemodo gravissimis liberatus hoc mili sumpsi ut ad te scriberem teque, ut decet, certionem faciam tum de adepta Anatomés cathedra in box Archelyceo, tum de libro l'oapeos iam edito. Quatros huins exemplaria en fascilim contraxe; quorum unum tebe dono mitto Vir Celeberreme; duo sommo Chouet; et 4 tum Dornino Le Clerc, M. D., quem cam certiorem fect Domines Scherard [sic] ut muche retulit. In eaden fascilulo adount quoque coment confujentarifa Cl. Toggie in aphoresmos quas [sie] tile dono mittet. Hasunt groupe 24

annis ut gallica lingua libri doctorales edantur tanto literarum dedecore et detrimento. Vale Vir Celeberrime et amare perge qui te amat, tuique obsequentissimus cultor est ... [som words in briding) ad cineres ...

[1696 (follows a letter of mangets 1 Aug.

Toggi & Schroeck, but in Bashivis' hand, with evanues lot. 127.

[ and corrections (also in B's hand) - Probably drefted by B. for T.]

Viro d. et c. Lucae Schrochio Med. Augustano Lucas

Toggius. S.P.

Summopere doleo, humanissimas, gratissimasque litteras tuas elapso Junio datas, monnisi paucis abhine diebus ad me pervenisse curà doctissimi, anicissimique Dni magliabeachie. Idque factum esse putaverim good commodam occasionem nactus non querit erusitissimo libro tro una cum litterio transmittendo. Pro tantis egitur, et lam assidues in me collatis beneficies summas tibi gratias refero, rea potissime sero praedicto observationum a te in Patria nuper peractarum doctissimo libro, quem prae manibus quotidie mune habeo, tantique Auctoris mon ingenium solumnodo, abunde omnibus notum, sed indefessam praeterea ac summopere commendabilem vigilantiam in illustranda letteraria Republica novis atque novis solidae mentis laboribus. [3 words marcin]... qua de re terum et cum universa Celeb.ma tradenia vestra summøpere gratulor, et maiora Auspice des imposterum auguros. Altera pars comment, in aphorism. Hip. with geneina Recentionum [? Rec um] inventa quamprimien

ou fol wish

fatis Bibliopolis.

20vresso/

figurae eleganti aere insculptae res Romanas repraesentantes quarum 12 Dominus Scherard [sie], 12 vero ipse tibi mitto donos; utinam tibi arrideant. In eaden groper farciculo adsent semina plantarum tibi a Comino Sherard inscripta, nec non duo libelle alie quos idem domino Le Clerc transmittit. Fasciculus has hebdomada Mediolanum misses est dominis Carl. Federico, et Carolo Francisco Carpani Widen Mercatoribus cum nostra epistola qua illos compellavimus ut quantocius Fasciculum ad dominum Chowet transmittendum curarent, &c. Har eadem hebdomada scribo clomino Chonet, quen de mea exestola certiorem facere ne graneris Vir Celaberrime, Cl. Toggius iam habriet 3 um tomum Bibliotec. Pract. summasque tibi gratias refert pro doctissimo numere. I poe avidissime expeto 3 um et 4 um, quem dominus Chonet commode transmittere nobis potent vel in fascicules librorum quos muttet Domino Cesaretto Bibliopolae nostro, cum quo magnegotia mili sunt librorum; vel Domino L. Vlie [?] Bibliopolae Tallo in foro Agonali prope Theatrum Pompei magni et Thermas Neronis nam impensas pro illis solvam ipse prae-

Giorgio Baglivo

Prof acception fasciculum librorum praediction, et quicquid tu sentias de rudi alias (sed utinam proficus) opusoulo nostro candida nichi rescribas oro; mam ex tua sententia et hortatione studia imposterum excolere de sernam. Domino Le Clerc plurimam sclutem mea nomine dicere, est eigne librum meum Prapeos evolem tempore ne graveris Vir Celeberrimo, quem obnica rogo ut Historiam suam Medicam latina loquentem lingua quamprimum faciat; quae quidem lingua prima est commercii moter inter Eruditos rei tel Litterariae Viros; Gallorumque invidia effecit superis

forsæn Typis publicis dabitur Neapoli, grap quippe quae absoluta iam est, ac tens suas in classes digesta pluraque haberemi quae luci publicae consignarem, nisi permolestae overio mihi impositi aulicae curae, mentem a re literaria perpetuo avesterent, ac turbarent.

Amiciasimo DNO. Baglivo mostro plurimam salutem tuo mine significavi; et cum susper
Anatomes cathedram in publico hoc Archilyceo
obtinuerit; samm que Proneos opus cum adiunctis
dissertat, publicae luci consignaverit; de hisce
omnibus annexà epiotolà certiorem te facere
voluit. Vale Vir bel celeb me et solità sumanitate tua fovere ne desinas tibe perpetuo
addictissimum Lucam Tozzium
Romae 20 Clecembris 1696.

for. 202 B. to Schroeck, 13 Dec. 1696.

Bughious, D.M. et P.M. Aneton.

Formae Ch. malpighio nostro, guva ed te seripsi Vir Praeclarissime, sed quoniam nil novi apud nos erat de quo te certiorem reddere possem, es es tempore calamus silvit. Nunc vero data occasione epistobae trae ed Ill. mum Tozzium amicissimum Dr.) super datae, in qua (quae tua humanitate est) honorifica salutatione beare une dignaris, hor mili sempsi ut ad te scriberem; quatiasque quas possum maximas

[verso blank].

tibi rependerem pro grata recordatione, quam erga nos tenes. Teque pariter certiorem faciam tum de Anatones Cathedra, gram super in publica concertatione an ctornica inter 12 Competitores adeptus sum in hoc Archilyceo Romanae Saprentiae; tum de nostro Prapeos libro cum adminetis novers directationibus anatomicis publical luci de lan dato; unum exemplar tibi dono mittere decemo; ubjinam vero tradere illud debeam, rescribas rogo vel per dn. haghabeachium nostrum amicissamum, vel per vestros Viros eruditos Germanos ad nos peregoinationem inituros. Interea trontiscipicium [sic] operis libi transmitto ut illud significare ne graveris amicis ac bibliopolis vestris per Germaniam. Si guid nove librorum apud nos, vel conterminos Enditos Visos super proderit gratum facies si significaveris. Vale Vir Celeb. me, et un omne Orbis litteration bonum dintins Vivas. Romae. Sdibus decembris (= 13th) 1696.

for 203 } L'est of pictures mentioned in letter 126 au fol. 200.

Figure Mandate da me adi 16. decembre [1696] al hrangeto con 4 libri mili uno a lui due a Charlet, uno a le Clerc.

Il Pasquino col sometto sotto, et e molti faceti attorno.

Veduta Castel S. Angolo, Ponte, e S. Pietro. Veduta di Campo vacinno. Veduta bella dell'antico Campidoglio L'urna di marmo di Bacco a S. Agnese

6 Fontana di Sisto V alle Terme.

Statua del Tevere Nel Campidoglio

Veduta di tutte le fabriche fatte da Alesandro VII. Veduta delle sette Chiese col sitratto di Ales VII

Dissegno di tutta la rotonda.

fol: 203) cut'd. ( list see 202/126)

Figure / mandate dal S. H. Scherard al medesimo Mongeto adi 16 decembre 1696.

Obelisco colla vaduta di S. G'o [?]. Coliseo

Colonna Traiana

Colfornia Autorfinta

Ornamfent jo di bronzo alla Sepolta S. Rietro, e Paolo

203 | Gualia Piaza Nava (? Navarina?) (Guglia : olelisk.)

Catedra S. Pietro. Veduta del Corteggio dell' Ambfassasorfe dell'

Impératore à ill'es Cavallo

S. Pietro Co'Portici

Veduta della Piazza, Siglia Guglia, Chiese [3] del popolo

Campidoglio moderno Obelisco di piazza Nav.

net 4056 fel 250

Belling in 7516 Seulzi's tur. \$2,3,10,16, 3. V.92 - trans. p. 2. 5. 20 fe. 118 Si.V.93 fel. 173 5. 43 20. 1.93 5.46 3.12.94? 561 7. VIII 94 fol 218 p. 4. 16.11.95 587 14.411195 595 h.d 97? 5155 Conquets in presentant? - 25-VI. 982 serving that but byle + 5169 fol. 63. to amorted + Bus ansur 11. VII, 98 fel. 64



healtable for 13 22. X. 81. to hel. 175 27 x. 91,



Malpighi cto Régis fol.99 (single leaf)
5. vii. 94 letter 59.
Copied in B.'s handwriting.
Cf. let.52, fol.86 (B. to Régis, same date, &c.).

Ill<sup>mo</sup> [&6.3

Con mio rossore hò veduto il capitolo della lettera nel quale V.S.

Ill<sup>ma</sup> con la sua somma e parziale bontà si degna encomiare et esaltare le mie povere produtioni, quali altro di buono non anno, che una curiosità e desiderio d'indagare le cose astruse della natura, che ella con tanta chiarezza, e profondità hà svelate. Vorrei solo per questa causa possedere l'idicoma francese per poter tanto maggiormente godere i virtuosi et eruditi parti della felice penna di V.S.Ill<sup>ma</sup> quali però se fossero tradotti nella lingua latina, quanto più d'utilità apportarebbero al mondo, e quanto più di

gloria al di lei nome. Con che ringratiando senza fine V.S. Ill<sup>ma</sup> delle sue benigne espressioni mi professo di voler vivere eternamente

di V.S. Ill<sup>ma</sup>

Roma 5 luglio 1694

Divotissimo 678ere

Marcello Malpighi

MOGILL UNIVERSITY
MONTREAL, CANADA.

Letter 44
fol. 76-7
copy airmailed to Münster
23.i.48

lus

Malpighi to Baglivi's father, undated a scrap of paper 20 x 10 cm., now loose from the binding, and all (including the signature, written in B.'s hand.

Endorsed by B., Scrissi (day obliterated by blot) Ap'le a lecce auer parlato col al Papa. li mandai la riposta del Malpighi (which I take to mean that

B. had written in April (year?) to his father at Lecce telling him of an audience with the Pope and returning (after making this copy) the original of the following letter:

Riceuo la gentilissima di V.S. Ill.ma ripiena d'affettuos.e espressiami

del suo cordiale affetto verso di me, onde ne rendo alla sua bonta uiuiss.e

gratie. Godo la fortuna d'auere continua seruitu e prattica col Sig. Dott.

Giorgio suo Figlio poiche egli e d'ottime e dolciss.me costumi, applicatissimo

allo studio non tralaciando minima occasione d'imparare, e le giuro che

in questo diro esilio mio lontano dai miei Parenti et amici la sua conuersatione

rello stadio

et aiuto mi solleua unicamente.

Mi spiace di non auere notitie da parteciparli, perche ueramente consolano et animano la sua docilità, curiosità, et aplicatione, però maluolontieri lo uedrei partire di qua, onde crederei che si potesse aspettare qualche oportuna occasione. Redo a V.S. Ill.ma umil<u>issime gratie per</u> il libro greco inuiatomi, come anche per l'altro destinatomi, et offerendole la mia poca abiltà le faccio umilmente riuerenza, e mi dichiaro

di V.S. Ill.ma

Malpighi

Ilanutate.

McGILL UNIVERSITY

District Street

Malfidi to B. 15. XII 91 " ["] 1. V. 93.

foll 124 & 133. " 139 letters 73 & 80.

( originals in Mishaud)

Ricevra V.S. Extre. gin inclusa la licenza de i libri prohibite. Mi spiace, che non si è potuta ottenere universale, o almeno peu ampla, come desideravo. M'imagino, che costi si trattenga con gl'amici in osservationi anatomiche, cosa da me tanto desiderata, conducendo co qui una vita senza studio, o trattenimento vertuoso, onde la maggior parte del tempo spendo in serivere lettere infruttuose, e lontane dal mos genio. La prego a OSLER LIBRARY. riverire per the ma parte li Sig. McGILL UNIVERSITY Dott. Bigotte, e Donelli, e faciendole MONTREAL, CANADA. humilj e riverenza mi confermo per sempre / Di V.S. Ecche / Koma li 15 X bre 1691 / Devot. De. / Marcello

1.124 verso blank. 6. 133 recto ... f. 138 verso: address:

melpighi.

1 retin

Alle See le / Giorgio Baylivi / Bologna.

ful 139 La Sig. Ambasciatrice di Venetia vuole una copia del consulto fatto sopra quella dama che ha tanti quai quale credo che V.S. Ecche hab. bia onde la prego del honore e gullo che envio è per el Re di Polonia mi gerdone

Cetter 80 fol. 139 cont'd dell'incommodo, che le porto e resto Ably my Servitors Marello halpylo Roma I haggio Verso blank Samehand, enderty M's, as letter 73. Pamel barrell toler line 1492 John by of teethour Well 29 AV. 1935

Lette 73, fol. 124. halpifhi, Rome, 15 bec., 1791, to Backing at Rologues M. sends hi "la likenza de i libri prohibiti ... M'imagino, che costi si trattenga con glanici in osservazioni anatomiche, losa da me tanto disiderata... Litte 77, foll. 131-2, Jos. Duvernez, Paris, to Machini. at Nome, 3/9 dus Sept., 1692. Contratalates him: "... 6 out sent his core mig litter 59,73,72,92,94,101. toh sent: for. 76. lette usy (healpiglie & Receling pere) transibol. 18. 1, 48. letter 44, fol. 76.7: a verspor peper, 20×10 cm. to all with a Nighors hand, including the signature "helfight not delia. Not delia, but endorsed in B. 's hand el? l'Scrisse tot Apile à lecce aver parlate col Papa. de mandai la réporte del halfaighi. Receto le gentilisme a di VS. Ellina. repiena. If d'affettuos, e espressioni del Juo cordicle affects verso di me, onde un ne rendo alla tua Bonta remos? putie. Godo la fortune d'avere Continua sersetu e pratica col Sig. Doy. Zioigio to tiglio poiche egli è d'ottimp l dolciss me Coolema, applicatess? allo studio non tralegecon huma occisione d'imperare, l le giuro che in questo dero esclio uno loutouro doi mese Marenti et avuesi la sera concersati et ainto

miller , neels studio To Mint. Sui sollena unican? Mi spiace di non avere notitie da perteciparli, perche ueram! consolano et anim ano la sua docilità, curiontà, et aplicaté, però maludontiere la medre partire di qua, onde crederci che si potesse espettare qualche oportuna occasione. Rendo à V. Illus. interse gutte per il litro preo inuictania. halfigh. Letter 49, for. 83 Luca Toggi & Backini A3 Maryo 93" ( difficult to decipher). .. del Principe de Ferolet [?], ale att waln't si trova # in Roma, Favorisca V.S. significante al S. halpighi, affinche[...?], it is can che havessers be a V.S. et al mis S. marcello per mille rolte lem. cate the fel. 767: is sound of perhaps con com



OSLER LIBRARY

McINTYRE MEDICAL SCIENCES BUILDING

McGILL UNIVERSITY, MONTREAL 109, CANADA



OSLER LIBRARY

MAINTYRE MEDICAL SCHANCES BUILDING



MICHIL (MIVERSITY MONTREAL 109, CANADA

M. aid 20 Nov. 1694. Note B's letter to Andry, 14 vii. 89, in wo. 1818, 241-52. Oct. 36. Thrufor estials about \$ 60 cost of photoshly this .. \$ 3 t 4 ... uncenty o re-serving On Zambecchan ser Jarcho, Bull. 455. hed. 9: 144 & 311, 1541 Su correpadous with Minute, 1947-9, TRANSCRIPTS - and copy - sent to Adelmann 11 belter for 767,99, 1242133, 150,151 \ 29:1185. 18.1.481. af t for 85 for limites. Letters copied partiel for hunter. 59,73,77,92,94,101 sey 6x.47 44149 51,52,57,63,64,68,6981(84), 86(07) 90,91,92,102 106.108,109,117. 130, 140, 141 142 15/11/2 12

